

CHANSONS

NATIONALES ET POPULAIRES

c de

FRANCE



MARTINON, Libre 15, euc de Grenelle S! Honoré.

der le lit pendant quelques jours, durant les-Blessé par lui, Lucien fut obligé de gar-





## CHANSONS NATIONALES ET POPULAIRES DE FRANCE

PRÉCÉDÉES D'UNE

Histoire de la chanson française

ET ACCOMPAGNÉES

DE NOTICES HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES

### PAR DU MERSAN

16º Édition, revue et augmentée

### PARIS MARTINON, LIBRAIRE RUE DE GRENELLE-SAINT-HONORÉ, 10.

G. DE GONET, ÉDITEUR.

1865

### PRÉFACE.

Le succès qu'a obtenu ce recueil de chansons nous a eugagé à en donner une nouvelle édition, que nous avons cherché à rendre encore plus digne du public, en l'augmentant de beaucoup de morceaux qui méritaient d'y trouver place et en supprimant ceux qui présentaient moins d'intérêt.

Les chansons tirées des opéras, des opéras-comiques et des vaudevilles sont précédées d'une histoire abrégée des théâtres de ces genres et de détails sur leur ori-

gine.

Nous avons aussi donné des notices sur les principaux auteurs, et nous avons tâché qu'elles parussent dignes de quelque intérêt; du reste, elles rendront plus complet le petit traité que nous avons offert sous le titre d'Histoire de la Chanson française, et feront de cet ouvrage une véritable encyclopédie chantante.

La chanson n'est pas chose aussi frivole qu'elle peut le paraître au premier aspect; elle a joué chez nous, à toutes les grandes époques, un rôle important, et son histoire est en quelque sorte l'histoire de la France. C'est en chantant que les serss oubliaient leurs misères: c'est en chantant que nos pères se levèrent contre la tyrannie et qu'ils l'écraserent sous leurs pieds puissants; ce sont nos chants de guerre, presque autant que le courage de nos soldats, qui ont vaincu les rois de l'Europe. N'est-ce pas la chanson qui disait :

De quel éclat brillaient dans la bataille Ces habits bleus par la victoire usés!

Puis quand vinrent de si terribles et douloureux revers, n'est-ce pas encore le prince de la chanson

Qui a chanté la gloire et l'espérance Pour consoler nos soldats malheureux?

# CHANSONS NATIONALES ET POPULAIRES DE FRANCE

La chanson, on ne saurait lenier, a puissamment contribué à l'adoucissement des mœurs.« Les poésies de ce genre, dit Brillat-Savarin. eurent d'abord pour objet de célébrer Bacchus et ses dons, parce qu'alors boire du vin et en boire beaucoup, était le seul haut degré d'exaltation gustuelle auquel on pût parvenir; puis, pour rompre la monotomie, on y associa l'amour, association dont il n'est pas certain que l'amour se trouve bien. » Mais bientôt la carrière s'agrandit; la chanson pénétra partout, s'empara de tous les sujets; elle donna du prix aux choses les plus futiles, de la grace aux moins plaisantes, du piquant aux moins sapides; elle éleva les humbles, abaissa l'orgueil des puissants; elle châtia l'oppresseur et jeta des fleurs à l'opprimé; sa juridiction s'étendit sur tout, et ses arrêts furent sans appel. Elle fit et défit les réputations. Sous tous les régimes, et c'est là sa plus

grande gloire, elle brava la persécution; la prison, l'échafaud ne purent lui imposer silence:

A ces barreaux je suspendrai ma lyre,

disait Béranger sous les verroux. Et il continuait à chanter la gloire et la liberté.

Tout passe, dépérit, s'étiole et meurt; la chanson seule reste jeune; son front n'a point de rides, et en ce temps où s'agitent tant de terribles passions, où le monde semble ébranle sur ses bases, ses grelots n'en résonnent pas moins joyeusement. - Vous verrez, disait d'elle un homme d'esprit, vous verrez qu'elle finira par avoir raison de la politique et des moralistes.

- C'est chose possible, lui rédit quelqu'un, mais vous ne serez pas le premier qui aurez prophétisé ce dénoûment; on sait, il y a longtemps, qu'en France tout finit

par des chansons.

### CHANSONS

### NATIONALES ET POPULAIRES

DE LA FRANCE.

### HISTOIRE

#### LA CHANSON FRANÇAISE.

L'époque des premières chansons de la France est incertaine. Il est sûr que to 1s nos anciens poëmes et nos vieux romans en vers se chantaient; mais ce n'étaient pas des chansons.

Avant le règne de Philippe Auguste, vers 1200, on ne connut que des chansons latines; elles étaient rimées. On en connaît une que chantèrent les Français pour célébrer une victoire sur les Saxons, du temps de Clotaire II, en 600. Deux autres chansons nous ont été conservées, l'une de saint Paulin, patriarche d'Aquilée, l'autre de Gotescalc, qui est en strophes et soumise à un refrain. Le célèbre Abélard fit aussi des chansons latines; on assure que saint Bernard fit, dans sa jeunesse, des chansons badines sur des airs du temps: enfin Pierre de Blois fit aussi des chansons galantes.

Les Gaulois, dont nous sommes en partie la postérité, avaient connu la poésie chantante. Leurs poëtes, nommés bardes ', composaient des hymnes et des chansons pour conserver la mémoire des guerriers qui s'étaient signalés dans les combats. Ces chansons étaient à peu près ce qu'étaient dans l'ancienne chevalerie les chansons de gestes, comme la chanson de Roland, célèbre dans nos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En Bretagne, les joueurs de vielle et les ménétriers sont encore nommés burds.

vieilles chroniques, et que les Français du temps de Charlemagne chantaient en allant au combat.

Dès l'an 1000, on se servait à Rouen de la langue romane, et les auteurs normands écrivaient plus purement que ceux des autres provinces : mais soit que nous devions nos premières chansons aux Normands ou aux Provençaux, nous n'en avons pas en la langue vulgaire avant l'an 1100. C'est alors que parurent les trouvères ou troubadours, dont le nom signifie trouveurs, inventeurs, et qui fournirent le corps de la jonglerie, dans' lequel on comprend encore les chanteours ou chantères, et les menestrels, du nom desquels est venu celui de ménestriers. L'art de ces chansonniers était nomme gay saber, gai savoir ou gaie science. Ceux qui en faisaient profession, sous les comtes de Provence, s'enrichissaient et parvenaient même aux emplois et aux honneurs. Il était meilleur alors qu'aujourd'hni d'être chansonnier.

Les plus anciennes chansons francaises étaient des lais, c'étaient des espèces de complaintes que nos premiers romanciers faisaient chanter à leurs personnages. On trouve une chanson à boire dans les poésies d'Eustache Deschamps, qui vivait dans le xive siècle; c'est peut-être la première qu'on connaisse dans notre poésie. Parmi les poëtes français qui ont vécu avant l'an 1300, on compte environ soixante-dix chansonniers, et parmi eux des noms illustres, tels que Thibault, comte de Champagne, qui depuis fut roi de Navarre; le comte d'Anjou, roi de Sicile, père de saint Louis; un duc de Bretagne, un duc de Brahant; Lusignan, comte de la Marche; Raoul, châtelain de Coucy, et beaucoup d'autres.

Ces poëtes composaient ordinairement eux-mêmes les airs de leurs chansons, qui ressemblaient beaucoup au chant grégorien et à nos hymnes d'église. Les chansons de cette époque ancienne étaient peu variées pour le fond, c'était presque toujours des idylles sur te printemps, les fleurs, les oiseaux, l'hiver et ses glaces; elles sont adressées à des Iris vraies ou idéales et à des blondes, jusqu'au temps de Charles IX et de Henri II, où les brunes devinrent à la mode.

Thibault, comte de Champagne et roi de Navarre, né en 1201, et mort en 1250, est véritablement le père de la chanson française. La tradition a dit que la plupart de ses chansons avaient été faites pour la reine Blanche, mère de saint Louis, qu'il aimait. On croit qu'il est le premier qui ait mêlé les rimes masculines aux féminines, et qui ait donné cet agrément à la poésie chantante.

Christine de Pisan, quoique née à Venise, a fait des chansons, des ballades et des lais en français. Sous le règne de Charles VI, il se fit des complaintes sur l'assassinat du duc d'Orléans; elles se chantaient dans l'armée du roi. Charles d'Orléans, petit-fils de Charles V, cul-

tiva la poésie avec succes et fit aussi des chansons, ainsi que Boucicault, fils du maréchal, le comte de Clermont, Jehan de Lorraine, Olivier de La Marche, la duchesse d'Orléans, le seigneur de Torcy, Jacques, bâtard de La Trémouille.

A cette époque, la poésie ne pouvait être cultivée que par ces grands personnages, l'instruction n'étant pas encore répandue dans les classes inférieures, et les lettres n'ayant pour asilo que les cloîtres.

Cependant, vers 1400 florissait Olivier Basselin, qui composa ses joyeuses chansons nommées vaux de Vire, parce qu'il les chantait dans les vallées de la Normandie, arrosées par la rivière de Vire, où il avait ses fouleries, et qui, par corruption, ont ensuite été nommées paudevilles.

Depuis le duc d'Orléans, oncle de

¹ Jean Lehoux, avocat de Vire, à qui nous devons le recueil des chansons d'Olivier Basselin, le fit imprimer en 1576.

François I<sup>er</sup>, qui fut poëte lui-même, jusqu'aux jours brillants de la cour de ce prince, on ne peut guère citer que Villon, dont nous avons conservé des ballades, genre qui appartient à la chanson; mais depuis la moitié du xIV<sup>e</sup> siècle, la chanson et le vaudeville firent en France de rapides progrès, et on en conserve à la Bibliothèque royale des recueils qui en contiennent sur tous les événements remarquables.

Les guerres de François Isr et de Charles-Quint, le désastre de Pavie, la prison du roi à Madrid, le combat de Jarnac, la mort de Henri II, le départ de France de Marie Stuart, les guerres civiles, la mort de Charles IX, l'insolence des mignons de Henri III, l'assassinat de ce prince, et quantité d'autres faits plus ou moins importants ont servi de matière à des chansons qui se chantaient publiquement.

On ferait une histoire intime de la France si l'on en puisait les matériaux dans ces chansons, où l'on trouve souvent des circonstances qui ont échappé aux historiens, ou qu'ils ont dédaignées, mais qui peignent les mœurs, le caractère des diverses époques, l'esprit de la société et même des peuples. Si les chansons d'alors roulent presque toujours sur la guerre et la galanterie, on n'en manque pas non plus sur les anecdotes du temps, on a aussi des complaintes sur les malfaiteurs exécutés pour leurs crimes, et ce dernier usage s'est perpétué jusqu'à nos jours.

Clément Marot et Saint-Gelais montrèrent alors, dans la poésie badine et galante, un génie qui s'éleva à une certaine hauteur.

Bientôt parurent du Bellay, Jodelle, Ronsard, Belleau, Passerat et Baïf, qui fut l'inventeur des divertissements en musique, auxquels on peut rapporter l'origine de notre opéra, ou du moins des ballets et des mascarades qui firent l'amusement de la cour jusqu'au règne de Louis XIV. Il fut le premier

qui sentit que les Français pouvaient avoir une musique nationale.

Pendant les horreurs des guerres civiles et les troubles de la Ligue sous Henri IV, le goût des chansons alla plus loin qu'il n'avait jamais été, et on composa tant de chansons licencieuses et impies, que, dans une assemblée tenue à Fontainebleau pour la réforme de l'État, de Thou rapporte, dans son Histoire, qu'il fut question de réprimer cet abus.

On chantait ces chansons sur des airs qui se sont conservés dans nos vieux noëls. On les nommait aussi motets, et on en trouve plusieurs purement bachiques. Les meilleurs chansonniers de cet âge furent Desportes et Bertaut. Après eux vinrent Regnier et Malherbe, qui sembleraient aujourd'hui de bien faibles chansonniers.

Henri IV se mêla quelquesois de faire des chansons, et on en conserve quelques-unes qui lui sont attribuées. Sous Louis XIII, le goût des vandevilles et des chansons satiriques redoubla; aucun événement n'échappa aux couplets, non plus que les personnages les plus distingués, puisque Richelieu lui-même ne fut pas épargné.

Rotrou, Théophile Viaud, d'Urfé, Maynard, Saint-Amand, l'Estoile et l'épicurien Desyvetaux, célèbres par leurs poésies, ne dédaignèrent pas la chanson anacréontique et satirique.

Ce fut sous le règne de Louis XIV que la chanson se perfectionna comme la poésie, et ce temps a produit plus de chansonniers et de chansons que tous les règnes précédents.

Sous la minorité de ce prince, les chansonniers en réputation furent Malleville, Voiture, Sarrasin, Bois-Robert et Scarron. Après eux viennent Chapelle, des Barreaux. Saint-Pavin, Patrix, Charleval, et au milieu d'eux, le poëte artisan, le menuisier de Nevers, mattre Adam, dont la célébrité dure encore.

Mais le vrai chansonnier du temps fut le baron de Blot, surnommé Blotl'Esprit, qui fit la plupart des couplets satiriques de la Fronde, et les mazarinades; madame de Sévigné disait de ses chansons qu'elles avaient le diable au corps.

Il existe un ouvrage fort curieux, intitulé: Le Nouveau Siècle de Louis XIV, ou poésies-anecdotes du règne et de la cour de ce prince, par Sautereau de Marsy et Noël (4 volumes in-8°, 1793), où l'on a rappelé et caractérisé les événements et les personnages du temps, par les chansons dont ils ont été le sujet.

Sous ce règne, les chansons amoureuses, les pastorales, les madrigaux abondèrent, et la cour et la ville roucoulaient les airs de Lambert et fredonnaient les chansons gracieuses de Benserade, de l'abbé Périn, de Linière et les chansons à boire de Boursault et de Dufresny. On chantait dans la so ciété les chansons de Coulange de La Monnoie, celles de madame et de mademoiselle Deshoulières.

A la même époque, la chanson populaire apparaissait sur le Pont-Neuf, où Philippe le Savoyard attirait la foule autour de ses tréteaux. Le cocher de M. de Vertamont exerçait sa verve sur les sujets de circonstance. Ils succédaient à Tabarin et à Gautier Garguille, qui avaient été les chansonniers populaires du règne précédent.

Les chansons satiriques ne furent pas moins en vogue, et la gloire du grand roi ne désarma pas la licence.

La Régence, qui fut un temps de plaisirs, de festins et de débauches, vit éclore beaucoup de chansons qui ont la couleur de l'époque.

Le règne de Louis XV vit fleurir Vergier, Haguenier, Latteignant, Vadé, qui firent des chansons pour la société, tandis qu'une foule d'auteurs anonymes en faisaient pour le public malin sur les jésuites, le quiétisme, la bulle Unigenitus, les convulsions, sur la paix et





.

la guerre, sur les victoires et les défaites, sur la cour et sur les favorites. Il ne faut pas oublier les noms de Piron, Gallet, Collé, Favart, Boufflers et beaucoup d'autres, dont la nomenclature serait trop longue.

L'avénement de Louis XVI à la couronne fit naître un déluge de chansons, où l'enthousiasme de l'espérance devenait la critique du règne précédent. Douze ans étaient à peine écoulés que des chants de terreur et de mort retentissaient autour du palais qu'avaient salué de si brillants pronostics.

La chanson révolutionnaire fut hideuse, sanglante, grossière dans l'expression comme elle était cruelle dans la pensée. Tandis que le peuple hurlait dans les rues Ça ira et la Carmagnole, quelques poëtes s'élevaient au-dessus de cette tourbe impure, et des chansons admirables guidèrent aux combats une jeunesse bouillante et patriote. La Marseillaise de Rouget de Lisle, le Chant

du départ de Chénier furent de véritables hymnes de guerre!

Nous devons contredire ici La Harpe, qui dit que le Français, peuple chansonnier par excellence, n'a qu'une seule époque dans son histoire où il n'ait pas chanté, et que cette époque est celle de la Terreur. Mais La Harpe se trompe. Au milieu des saturnales révolutionnaires, il v eut des hymnes, des romances pleines de sentiment et de délicatesse, à côté des chansons furibondes et grotesques. Le Chansonnier patriotique, imprimé en 1792, et l'Anthologie patriotique en 1794, en font foi. L'Almanach des Muses ne fut jamais interrompu. On voyait paraître en même temps le Chansonnier des Grâces et celui de la Montagne, ainsi que les Étrennes d'Apollon , les Étrennes lyriques et les Étrennes du Parnasse. Le journal royaliste intitulé les Actes des Apôtres est rempli de chansons épigrammatiques contre les puissances du jour. On vit en 1791 l'Almanach des Aristocrates; en 1795,

l'Almanach des Prisons, et en 1797, l'Almanach des Gens de bien, qui contient des chansons où l'opinion contre-révolutionnaire est exprimée dans toute sa force.

On sait que Marchant mit la constitution en vaudeville. Un poëte inconnu fit aussi un petit volume intitulé: la République en vaudeville, plaisanterie piquante, qui parut en 1793. On plaisantait alors sur les choses les plus effrayantes, et il parut une chanson érotique intitulée: la Guillotine d'amour, qui, non-sulement se chantait dans les boudoirs, mais qui est imprimée dans les recueils des chanteurs publics.

Le Directoire fut chansonné sans pitié, ainsi que le conseil des Cinq-Cents et le conseil des Anciens.

L'Empire vint rétablir la France sur une base solide, et la chanson, d'abord enthousiaste, fut bientôt adulatrice. Mais, imitant la société qui se réorganisait, elle se constitua aussi et établit un petit empire. Déjà, sous le Consulat, les Diners du Vaudeville avaient formé une société chantante qui se réunissait à des époques fixes, et où chaque membre apportait sa chanson, qui était imprimée dans un recueil dont le succès fut très-grand. Cette société ayant été interrompue en janvier 1802, recommença en 1804. On trouvait parmi les chansonniers de cette spirituelle réunion les auteurs les plus connus du théâtre du Vaudeville : Piis, Barré, Radet, Desfontaines, Bourgueil, Léger, Ségur, Desprez, Deschamps, Dupaty, Gassicourt, Dieulafoi, du Mersan, Pain, Chazet, Ourry, Gersin et quelques autres.

A cette société succéda, en 1806, le Caveau moderne, qui ressuscita l'ancien Caveau. fondé en 1729, et où avaient brillé Piron, Fuzelier, Gallet, Laujon, Crébillon fils, Saurin, Gentil-Bernard et Morcrif. Dans le Caveau moderne, on remarqua Armand Gouffé, Désaugier, Francis, Brazier, Rougemont, Philippon de La Madeleine, Prévost

d'Iray, Antignac, Tournay et quelques anciens membres des Diners du Vaude-ville. Ce fut là que Béranger commença sa réputation. Cette académie chansonnière dura jusqu'en 1815, et publia pendant dix ans son spirituel recueil. Mais la diversité des opinions, à cette époque où le gouvernement changea, mit la dissension parmi les chansonniers, et la politique, ennemie des Muses et de la gaieté, tua le Caveau moderne. Cependant il ressuscita en 1826, et un volume intitulé: le Réveil du Caveau attesta sa résurrection; mais sa grande réputation était morte.

On avait vu, à l'imitation du Caveau moderne, s'élever des sociétés chantantes dans la plupart des villes de France. Des sociétés rivales ou émules surgirent dans la capitale, et comme tout le monde ne pouvait pas être du Caveau, on fonda la Société de Momus, où se firent remarquer Étienne Jourdan, Casimir Ménétrier, Hyacinthe Le Clerc, Émile Debraux, etc. Les fau-

bourgs et les banlieues eurent aussi leurs sociétés chantantes dans la classe ouvrière. On vit naître la société des Lipins, celle des Oiseaux, des Bergers de Syracuse, etc., etc. Encore aujourd'hui, il y a une société dite des Enfants du Caveau, mais elle fait peu de bruit dans le monde, et ce n'est guère qu'incognito qu'elle existe. Cependant il y a dans Paris et dans la banlieue quatre cent quatre-vingts sociétés chantantes autorisées. En supposant au minimum que ces quatre cent quatre-vingts sociétés n'aient chacune que vingt membres, cela fait neuf mille six cents chansonniers; chacun d'eux fait une chanson au moins tous les mois; on a donc tous les ans cent quinze mille deux cents chansons nouvelles, sans compter toutes celles qui sont faites par des amateurs pour les noces, fêtes; baptêmes et circonstances : ce n'est pas trop que d'en supposer le même nombre. Ainsi, Paris seul fournit la matière de trois cent mille chansons par an.

En en accordant un peu moins à tout le reste de la France, nous avons une moyenne de cinq cent mille chansons, qui produisent au bout d'un siècle le total de dix millions de chansons, ce qui fait un assez joli fonds social à exploiter.

Qu'on dise maintenant que notre siècle positif et spéculateur ne s'occupe pas beaucoup de chansons! Il est vrai que les chemins de fer et les opérations de la bourse lui paraissent bien plus importants, que le vaudeville a perdu sa marotte et sa férule, qu'on ne chante plus au dessert comme du temps de nos aïeux et même du temps de l'Empire; que le bon ton est de sortir de table pour fumer un cigare, et d'aller à l'Opéra-Buffa. L'opéra-comique n'a plus de ces petits airs chantants que tout le monde retenait. Mais la gaieté française s'est réfugiée dans la bourgeoisie et dans la classe ouvrière, où elle trouve encore quelques bonnes gens qui n'ont pas déserté son culte. Il ne faut pour20 HISTOIRE DE LA CHANSON FRANÇAISE. tant pas en désespérer: l'esprit français peut sommeiller, mais il se réveillera; et la chanson, au lieu de dire comme le brave de la grande armée: La garde meurt, mais ne se rend pas, doit dire: La chanson se rend, mais elle ne meurs pas!

# INTRODUCTION.

Les Français ont toujours chanté, ils chanteront toujours. La chanson n'est pas aussi frivole que l'on pourrait le penser : elle est l'expression de tous les sentiments, elle prend mille formes; elle est gaie, satirique, badine, gracieuse, enthousiaste; elle peint l'amour, elle fronde les abus, elle s'élève par les accents de la gloire, elle attendrit les femmes, elle fait trembler les puissants, elle exalte les cœurs, et c'est en chantant que les soldats français ont marché aux combats, comme c'est en chantant que le peuple laborieux adoucit sa peine et s'encourage à ses travaux.



La chanson est éminemment francaise. Les autres peuples ont des chants, mais ils n'ont pas de chansons. Ce petit poëme tient au caractère de la nation; il lui emprunte sa gaieté, sa malice; il est toujours empreint de son esprit.

On peut dire que les Français sont nés poëtes et chansonniers; ils le sont dans toutes les classes; car nos rois out fait des chansons et des vers, ainsi qu'en font nos artisans et quelquefois des gens du peuple, qui n'ont d'autre inspiration que leur esprit naturel.

Nos troubadours, nos trouvères, n'étaient pas tous des hommes d'étude. De simples villageois, inspirés par leur génie souvent inculte, mais toujours poétique, ont composé des ballades, des romances, des complaintes, des chansonnettes, qui, transmises de siècle en siècle par la simple tradition, sont encore aujourd'hui des modèles de bonhomie spirituelle et de naïveté piquante.

Depuis quatre siècles, nous trouvons la chanson naturalisée dans notre pays, et cultivée avec succès. La chanson est nationale, et ses anciennes illustrations se sont reflétées jusqu'à notre époque, où elle compte parmi ses gloires les noms de Désaugiers, de Béranger et de Casimir Delavigne.

Les recueils de chansons ont tonjours eu du succès. La variétés des tons, le mélange des genres, le choix que l'on y fait des productions piquantes des meilleurs auteurs, contribuent à les faire rechercher plutôt que les œuvres complètes même des bons chansonniers. Chacun d'eux, malgré son esprit, a toujours une couleur un peu uniforme, et, un poëte l'a dit:

L'ennui naquit un jour de l'uniformité.

On s'amuse moins dans un jardin régulièrement dessiné que dans les campagnes dont les aspects variés offerat l'œil des sites différents, et présentent tour à tour des châteaux, des chaumières, des bosquets riants, des collines sauvages, des plaines cultivées, d'âpres rochers et des gazons parsemés de fleurs. De même, dans un recueil de chansons, on en rencontre de gaies, de gracieuses, de bouffonnes, de spirituelles, de naïves; on y trouve la couleur des époques diverses où elles ont été composées; enfin il y en a pour tous les goûts; toutes les classes de lecteurs peuvent y satisfaire leur fantaisie et même leurs caprices.

Disons à ceux qui dédaignent les chansons, que la poésie fut le premier mobile de l'adoucissement des mœurs; que le chant prête aux vers une nouvelle grâce, et, comme l'a ditle spirituel Lamotte:

Les vers sont enfants de la lyre: Il faut les chanter, non les lire.

# CHANSONS NATIONALES ET POPULAIRES

DE LA FRANCE.

## Mort et Convoi de l'invincible Malbrough.

Il y avait soixante ans que le fameux duc de Marlborough était mort, après avoir été oublié pendant dix ans, lorsqu'en 1781, la nourrice du Dauphin fils de Louis XVI ', chanta en berçant son royal nourrisson, cette espèce de ballade dont l'air naïf et gracieux fit sensation. M. de Chateaubriand, qui a entendu chanter cet air dans l'Orient, croit qu'il y a été porté du temps des

Elle se nommait madame Poitrine.

croisades. Les paroles burlesques avaient probablement été rapportées dans plusieurs provinces après la bataille de Malplaquet, en 1709, par quelques soldats de Villars et de Boufflers. Déjà, en 1706, on avait composé sur Marlborough des couplets qui se trouvent dans le recueil manuscrit, en quarante-quatre volumes, de chansons historiques, fait pour M. de Maurepas, et qui se trouve au dépôt des Manuscrits de la Bibliothèque royale. La chanson de la nourrice fut bientôt à la mode au château de Versailles, parvint à Paris et se répandit bientôt dans toute la France. Pendant quatre ou cinq ans, on n'entendit que le refrain : mironton, mirontaine. La chanson fut imprimée sur les éventails et les écrans, avec une gravure représentant le convoi de Malbrough, madame montée sur sa tour, le page tout de noir habillé, etc. Cette estampe fut imitée de toutes les grandeurs. de toutes les formes, courut les rues et les villages, et elle a donné à M. de Mariborough une célébrité plus populaire que toutes ses victoires. Toutes les fois que Napoléon montait à cheval pour entrer en campagne, il fredonnait l'air : Malbrough s'en va-t-en guerre. A Sainte-Hélène, près de son lit de mort, ayant parlé du duc de Marlborongh avec M. de Las Cases, et en ayant fait l'éloge, il vint à penser à la chanson, ne put s'empêcher de sourire, et dit : « Voilà pourtant ce que c'est que le ridicule; il stigmatise tout, jusqu'à la victoire! » puis il fredonna le premier couplet.

Peu de personnes connaissent aujourd'hui un poëme en quatre chants, intitulé: Malbrough, composé en 1783 par Beffroi de Reigny qui se faisait appeler le cousin Jacques, et qui constate que ce fut la nourrice du Dauphin qui apporta la chanson de Malbrough à Versailles; on joua à la même époque sur le théâtre de Nicolet la grande pantomime de Malbrough; et une pièce comique sous le même titre, qui fut jouée en 1834 aux Variétés, vient d'être reprise avec succès sur le théâtre des Folies-Dramatiques.

Malbrough s'en va-t-en guerre , Mironton , mironton , mirontaine ; Malbrough s'en va-t-en guerre , Ne sait quand reviendra. ter.

Il reviendra z'à Pâques , Mironton , mironton , mirontaine ; Il reviendra z'à Pâques Ou à la Trinité. ter.

La Trinité se passe,
Mironton, mironton, mirontaine;
La Trinité se passe,
Malbrough ne revient pas.

Madame à sa tour monte,
Mironton, mironton. mirontaine;
Madame à sa tour monte,
Si haut qu'ell' peut monter. ter.

Elle aperçoit son page,
Mironton, mironton, mirontaine;
Elle aperçoit son page,
Tout de noir habillé.

ter.

Beau page, ah! mon beau page, Mironton, mironton, mirontaine; Beau page, ah! mon beau page, Quell' nouvelle apportez? ter.

Aux nouvell's que j'apporte, Mironton, mironton, mirontaine; Aux nouvell's que j'apporte, Vos beaux yeux vont pleurer. ter.

Quittez vos habits roses , Mironton, mironton, mirontaine; Quittez vos habits roses Et vos satins brochés. *ter*.

Monsieur d'Malbrough est mort, Mironton, mironton, mirontaine; Monsieur d'Malbrough est mort, Est mort et enterré!... ter

J'l'ai vu porter en terre,
Mironton, mironton, mirontaine;
J'l'ai vu porter en terre,
Par quatre z'officiers.

L'un portait sa cuirasse,
Mironton, mironton, mirontaine;
L'un portait sa cuirasse,
L'autre son bouclier.

L'un portait son grand sabre, Mironton, mironton, mirontaine;

#### CHANSONS

L'un portait son grand sabre, L'autre ne portait rien.

A l'entour de sa tombe,
Mironton, mironton, mirontaine;
A l'entour de sa tombe,
Romarins l'on planta.

ter.

Sur la plus haute branche, Mironton, mironton, mirontaine; Sur la plus haute branche, Le rossignol chanta.

On vit voler son âme,
Mironton, mironton, mirontaine;
On vit voler son âme,
Au travers des lauriers.

Chacun mit ventre à terre, Mironton, mironton, mirontaine : Chacun mit ventre à terre Et puis se releva

Pour chanter les victoires,
Mironton, mironton, mirontaine;
Pour chanter les victoires,
Que Malbrough remporta.

I.a cérémoni' faite , Mironton . mironton , mirontaine ;

ter

#### POPULAIRES.

La cérémoni' faite, Chacun s'en fut coucher,

ter.

Les uns avec leurs femmes,
Mironton, mironton, mirontaine,
Les uns avec leurs femmes,
Et les autres tout seuls.

ter.

Ce n'est pas qu'il en manque, Mironton, mironton, mirontaine; Ce n'est pas qu'il en manque, Car j'en connais beaucoup. ter.

Des blondes et des brunes,
Mironton, mironton, mirontaine;
Des blondes et des brunes,
Et des chataign's aussi. ter.

J'n'en dis pas davantage,
Mironton, mironton, mirontaine;
J'n'en dis pas davantage,
Car en voilà z'assez.

ter.

L'air de cette chanson est extrêmement gracieux, et Beaumarchais l'a employé avec succès dans le Mariage de Figaro, pour la jolie romance du page Chérubin.

## M. de La Palisse.

Voici ce qu'on lit dans le Menagiana, édition de 1715, que l'on sait avoir été revuepar La Monnoie: « Gabriel Naudé, qui, dans son dialogue de Mascurat et de Saint-Ange, a discouru fort au long de la poésie burlesque et de ses différents styles, ne paraît pas en avoir connu un qu'on pourrait fort bien, ce me semble, appeler le style niais, tel qu'est celui de la chanson intitulée: le Fameux La Galisse, homme imaginaire, dont on a pris plaisir de faire en cinquante quatrains la description suivante, etc. »

Il est singulier que La Monnoie n'ait pas alors indiqué qu'il était l'auteur de cette chanson. Cependant, dans ses œuvres publiées l'année suivante, 1716, et de son vivant, le même passage se retrouve textuellement copié, excepté qu'on y a ajouté: Dont M. de La Monnoie a pris, etc. A cette époque, c'était
donc M. de La Galisse et non M. de La
Palisse. Le nom du maréchal qui combattit avec François I<sup>er</sup>, à Pavie, s'écrivait La Palice; mais la ressemblance
des deux noms et de l'air choisi par
l'auteur de la chanson, aura motivé la
confusion. Cet air était celui d'un couplet fait sans doute lors de la défaite de
Pavie, et dont voici les paroles:

Monsieur La Palisse est mort, Il est mort devant Pavic. Un quart d'heure avant sa mort Il était eucore en vie!....

La chanson de La Palisse commence ainsi dans le recueil de romances imprimé en 1767, et le titre de l'air, ainsi que sa musique primitive, est gravé dans le Théâtre de la Foire, 1737. Alors le nom du héros avait changé, et dans l'édition des OEuvres de La Monnoie, 3 vol. in-8°, 1770, on lit: Chanson sur le fameux La Palisse. L'air langoureux,

qui était celui d'un ancien noël, convenait aux paroles; celui qu'on y a substitué depuis une cinquantaine d'années, ne s'y ajuste qu'en doublant quelques notes.

Revenons à Ménage, qui ignorait de qui était la chanson; s'il avait cru qu'elle fût de La Monnoie, il n'aurait pas été étonné que Gabriel Naudé n'en cût pas parlé dans son ouvrage, imprimé en 1650, La Monnoie n'ayant alors que neuf ans. Cet ouvrage, dont parle Ménage sous le titre de Mascurat, était aussi connu sous le titre de : Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le cardinal Mazarin.

Du reste, la chanson commençant par les mots: Messieurs, cous plati-il d'our l'air du fameux La Galisse ou La Palisse, prouve que cet air était connu et qu'il y avait une chanson plus ancienne.

> Messieurs , vous plait-il d'ouir L'air du fameux La Palisse?

Il pourra vous réjouir, Pourvu qu'il vous divertisse.

La Palisse eut peu de bien Pour soutenir sa naissance; Mais il ne manqua de rien, Dès qu'il fut dans l'abondance.

Bien instruit dès le berceau, Jamais, tant il fut honnête, Il ne mettait son chapeau, Qu'il ne se couvrit la tête.

Il était affable et doux, De l'humeur de feu son père, Et n'entrait guère en courroux Si ce n'est dans la colère.

Il buvait tous les matins Un doigt tiré de la tonne, Et mangeant chez ses voisins, Il s'y trouvait en personne.

Il voulait dans ses repas Des mets exquis et fort tendres, Et faisait son mardi gras Toujours la veille des Cendres.

Ses valets étaient soigneux De le servir d'andouillettes,



Et n'oubliaient pas les œufs, Surtout dans les omelettes.

De l'inventeur du raisin Il révérait la mémoire; Et pour bien goûter le vin Jugeait qu'il en fallait boire.

Il disait que le nouveau Avait pour lui plus d'amorce; Et moins il y mettait d'eau Plus il y trouvait de force.

Il consultait rarement Hippocrate et sa doctrine, Et se purgeait seulement Lorsqu'il prenait médecine.

Il aimait à prendre l'air Quand la saison était bonne; Et n'attendait pas l'hiver Pour vendanger en automne.

Il épousa, ce dit-on, Une vertueuse dame; S'il avait vécu garçon, Il n'aurait pas eu de femme.

Il en fut toujours chéri ; Elle n'était point jalouse ;

#### POPULAIRES.

Sitôt qu'il fut son mari, Elle devint son épouse.

D'un air galant et badin , Il courtisait sa Caliste , Sans jamais être chagrin Qu'au moment qu'il était triste.

Il passa près de huit ans Avec elle fort à l'aise; Il eut jusqu'à huit enfants : C'était la moitié de seize.

On dit que dans ses amours Il fut caressé des belles , Qui le suivirent toujours Tant qu'il marcha devant elles.

Il brillait comme un soleil; Sa chevelure était blonde; Il n'eût pas en son pareil, S'il eût été seul au monde.

Il eut des talents divers; Mème on assure une chose : Quand il écrivait en vers, Qu'il n'écrivait pas en prose.

En matière, de rébus , Il n'avait pas son semblable : S'il eût fait des impromptus, Il en eût été capable.

Il savait un triolet Bien mieux que sa patenôtre; Quand il chantait un couplet, Il n'en chantait pas un autre.

Il expliqua doctement La physique et la morale : Il soutint qu'une jument Est toujours une cavale.

Par un discours sérieux, Il prouva que la berlue Et les autres maux des yeux, Sont contraires à la vue.

Chacun alors applaudit

A sa science inouïe;

Tout homme qui l'entendit,
N'avait pas perdu l'ouïe.

Il prétendit en un mois Lire toate l'Écriture, Et l'aurait lue une fois, S'il en eût fait la lecture.

Par son esprit et son air, Il s'acquit le don de plaire, Le roi l'eût fait duc et pair, S'il avait voulu le faire.

Mieux que tout autre il savait A la cour jouer son rôle: Et jamais, lorsqu'il buvait, Ne disait une parole.

Lorsqu'en sa maison des champs Il vivait libre et tranquille, On aurait perdu son temps De le chercher à la ville.

Un jour il fut assigné Devant son juge ordinaire, S'il eût été condamné, Il eût perdu son affaire.

Il voyageait volontiers, Courant par tout le royaume; Quand il était à Poitiers, Il n'était pas à Vendôme.

Il se plaisait en bateau; Et, soit en paix, soit en guerre, Il allait toujours par eau, Quand il n'allait pas par terre.

Un beau jour, s'étant fourre Dans un profond marécage, Il y serait demeuré, S'il n'eût pas trouvé passage.

Il fuyait assez l'excès; Mais dans les cas d'importance, Quand il se mettait en frais, Il se mettait en dépense.

Dans un superbe tournoi, Prêt à fournir sa carrière, Il parut devant le roi: Il n'était donc pas derrière.

Monté sur un cheval noir, Les dames le reconnurent, Et c'est là qu'il se fit voir A tous ceux qui l'aperçurent.

Mais bien qu'il fût vigoureux, Bien qu'il fit le diable à quatre Il ne renversa que ceux Qu'il eut l'adresse d'abattre.

Au piquet, par tout pays, Il jouait suivant sa pente, Et comptait quatre-vingt-dix Lorsqu'il faisait un nonante.

Il savait les autres jeux Qu'on joue à l'académie,

#### POPULAIRES.

Et n'était pas malheureux, Tant qu'il gagnait la partie.

On s'étonne sans raison D'une chose très-commune : C'est qu'il vendit sa maison ; Il fallait qu'il en eût une.

II choisissait prudemment De deux choses la meilleure, Et répétait fréquemment Ce qu'il disait à toute heure.

Il fut, à la vérité, Un danseur assez vulgaire; Mais il n'eût pas mal chanté, S'il n'avait voulu se taire.

Il eut la goutte à Paris, Longtemps cloué sur sa couche; En y jetant les hauts cris, Il ouvrait bien fort la bouche.

On raconte que jumais Il ne pouvait se résoudre A charger ses pistolets Quand il n'avait pas de poudre

On ne le vit jamais las , Ni sujet à la paresse : Tandis qu'il ne dormait pas, On tient qu'il veillait sans cesse.

C'était un homme de cœur, Insatiable de gloire; Lorsqu'il était le vainqueur, Il remportait la victoire.

Les places qu'il attaquait, A peine osaient se défendre; Et jamais il ne manquait Celles qu'on lui voyait prendre.

Un devin, pour deux testons, Lui dit d'une voix hardie, Qu'il mourrait de là les monts, S'il mourait en Lombardie.

Il y mourut, ce héros, Personne aujourd'hui n'en doute; Sitôt qu'il eut les yeux clos, Aussitôt il ne vit goutte.

Il fut, par un triste sort, Blessé d'une main cruelle. On croit, puisqu'il en est mort, Que la plaie était mortelle.

Regretté de ses soldats, Il mourut digne d'envie; Et le jour de son trépas Fut le dernier de sa vie.

Il mourut le vendredi, Le dernier jour de son âge; S'il fût mort le samedi, Il eût vécu davantage.

J'ai lu dans les vieux écrits Qui contiennent son histoire, Qu'il irait en paradis, S'il n'était en purgatoire.

## Le roi Dagobert.

Il est difficile d'assigner une origine à cette chanson burlesque, et d'imaginer quel poëte a eu la fantaisie de ressusciter le roi Dagobert et saint Éloi. Tout le monde sait que ce dernier, qui avait dès sa jeunesse excellé dans les ouvrages d'orfévrerie, avait été employé par Dagobert, qui le fit son trésorier et son monétaire. Nous avons encore des monnaies de ce roi, où le nom d'Eligius

monetarius, Éloi monétaire, est consigné. Il devint évêque de Noyon, et fut le confident de Dagobert, à qui il inspira le goût des fondations pieuses. Sa vie a été écrite par saint Ouen, et nous no pouvons rapporter tous les miracles que cet écrivain lui attribue; il en est pourtant un assez singulier pour le mentionner. L'église de Sainte-Colombe ayant été volée, saint Éloi s'en plaignit à cette sainte, et lui dit d'une façon hardie : Si vous ne faites rapporter aux voleurs les ornements et l'argent de votre église, je la fermerai si bien que personne n'y viendra plus. La nuit suivante, le tout fut rapporté.

Quant à Dagobert, son règne eut de bons commencements, mais l'amour des femmes le porta aux plus honteux excès; il accabla le peuple d'impôts, fit des guerres injustes et commit de grandes cruautés.

Il mourut de ses débauches à trentesix ans. Il avait fondé l'abbaye de Saint-Denis et y fut enterré. On voit encore dans cette église une sculpture bizarre représentant la vision d'un évêque qui avait aperçu l'âme de Dagobert emmenée en enfer par les démons, et plusieurs saints, entre autres saint Denis, l'arrachant de leurs griffes et la portant au ciel. Quelques chroniques lui ont donné le titre de saint, mais l'Église ne le lui a pas confirmé. Tout le monde a vu au Cabinet des Antiques le fauteuil de Dagobert, monument de bronze fait, disait-on, par saint Éloi. Il a été rendu à l'abbaye de Saint-Denis en 1841.

Dans tout ce que nous venons de dire, rien ne peut motiver la chanson du Bon Roi Dagobert. Le style prouve qu'elle n'est pas fort ancienne, non plus que l'air de chasse sur lequel on la chante. Les anachronismes sont trop visibles pour qu'ils n'aient pas été faits exprès. Cette chanson est une espèce de thème sur lequel tout le monde a brodé; vers 1813, elle redevint à la mode, et on y ajouta des couplets satiriques évidemment dirigés contre Napoléon,

et relatifs à la campagne de Russie. La chanson, qui courait les rues, fut défendue par la police. Je ne sais pourquoi Dagobert a donné lieu à plusieurs plaisanteries, entre autres à celle si connue: Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, disait le roi Dagobert à ses chiens, en les envoyant noyer parce qu'ils avaient la gale. Quant à saint Éloi, qui est le patron des orfévres et des forgerons, il a encore servi de texte à une chanson un peu grossière dont nous donnerons un couplet.

Air : J'ai révé toute la nuit.

Saint Éloi avait un fils Qui se nommait Oculi: Et quand saint Éloi forgeait, Son fils Oculi; Et quand saint Éloi forgeait, Son fils Oculi souffait.

bis.

LE ROI DAGOBERT.

Le bon-roi Dagobert Avait sa culotte à l'envers ; Le grand saint Eloi Lui dit: « O mon roi! Votre Majesté Est mal culotté. — C'est vrai, lui dit le roi, Je vais la remettre à l'endroit.»

Comme il la remettait
Et qu'un peu il se découvrait,
Le grand saint Eloi
Lui dit: « O mon roi!
Vous avez la peau
Plus noir qu'un corbeau.
-- Bah! bah! lui dit le roi,
La rein' l'a plus noire que moi. »

Le bon roi Dagobert
Fut mettre son bel habit vert;
Le grand saint Éloi
Lui dit·« O mon roi!
Votre habit paré
Au coude est percé.
— C'est vrai, lui dit le roi;
Le tien est bon: prête-le moi, »

Du bon roi Dagobert Les bas étaient rongés des vers ; Le grand saint Éloi Lui dit: « O mon roi i Vos deux bas cadets

#### CHANSONS

Font voir vos mollets.

— C'est vrai, lui dit le roi;
Les tiens sont bons: donne-les-moi.»

Le bon roi Dagobert
Faisait peu sa barbe en hiver;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
Il faut du savon
Pour votre menton,
— C'est vrai, lui dit le roi;
As-tu deux sous? prête-les moi.»

Du bon roi Dagobert
La perruque était de travers;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
Votre perruquier
Vous a mal coffé,
— C'est vrai, lui dit le roi;
Je prends ta tignasse pour moi, »

Portait manteau court en hiver;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
Votre Majesté
Est bien écourté.
— C'est vrai lui dit le roi;
Fais-le rallonger de deux doigts, »

Le bon roi Dagobert

Du bon roi Dagobert
Le chapeau coiffait comme un cerf;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
La corne au milieu
Yous siérait bien mieux.
— C'est vrai, lui dit le roi;
J'avais pris modèle sur toi. »

Le roi faisait des vers;
Mais il les faisait de travers;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
Laissez aux oisons
Faire des chansons.
— C'est vrai, lui dit le roi;
C'est toi qui les feras pour moi. »

Le bon roi Dagobert Chassait dans la plaine d'Anvers ; Le grand saint Éloi Lui dit : « O mon roi! Votre Majesté Est bien essoufflé. — C'est vrai , lui dit le roi; Un lapin courait après moi. »

Le bon roi Dagobert Allait à la chasse au pivert ; Le grand saint Éloi

· Lui dit : « O mon roi :

La chasse aux coucous
Vaudrait mieux pour vous.

— Eh bien , lui dit le roi ,
Je vais tirer : prends garde à toi. »

Le bon roi Dagobert
Avait un grand sabre de fer;
Le grand saint Eloi
Lui dit: « O mon roi!
Votre Majesté
Pourrait se blesser.
— C'est vrai, lui dit le roi;
Qu'on me donne un sabre de bois.»

Les chiens de Dagobert Étaieut de gale tout couverts ; Le grand saint Éloi Lui dit : « O mon roi! Pour les nettoyer Faudrait les noyer. — Eh bien , lui dit le roi , Va-t'en les noyer avec toi. »

Le bon roi Dagobert
Se battait à tort, à travers;
Le grand saint Eloi
Lui dit: « O mon roi!
Votre Majeste
Se fera tuer.
— C'est vrai, lui dit le roi;
31.45-toi bien vite devant moi.»

Le bon roi Dagobert
Voulait conquérir l'univers;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
Voyager si loin
Donne du tintouin.
— C'est vrai, lui dit le roi;
Il vandrait mieux rester chez soi. »

Le roi faisait la guerre;
Mais illa faisait en hiver;
Le grand saint Eloi
Lui dit: « O mon roi!
Votre Majesté
Se fera geler.
— C'est vrai, lui dit le roi;
Je m'en vais retourner chez moi. »

Le bon roi Dagobert
Voulait s'embarquer sur la mer;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
Votre Majesté
Se fera noyer.
— C'est vrai, lui dit le roi:
On pourra crier: Le roi boit! »

Le bon roi Dagobert Avait un vieux fauteuil de fer; Le grand saint Éloi Lui dit: « O mon roi!
Votre vieux fauteuil
M'a donné dans l'œil.
- Eh bieu, lui dit le roi,
Fais-le vite emporter chez toi. »

La reine Dagobert
Choyait un galant assez vert;
Le grand saint Eloi
Lui dit: « O mon roi!
Vous êtes.... cornu,
J'en suis convaincu.
— C'est bon, lui dit le roi;
Mon père l'était avant moi.»

Le bon roi Dagohert
Mangeait en glouton du dessert;
Le grand saint Éloi
Lui dit : « O mon roi!
Yous êtes gourmand;
Ne mangez pas tant.
— Bah! bah! lui dit le roi,
Je ne le suis pas tant que toi.

Le bon roi Dagobert Ayant bu , allait de travers ; Le grand saint Éloi Lui dit : « O mon roi ! Votre Majesté Va tout de côté. - Eh bien, lui dit le roi, Quand t'esgris marches-tu plus droit . ...

Quand Dagobert mourut,
Le diable aussitôt accourut;
Le grand saint Éloi
Lui dit: « O mon roi!
Satan va passer:
Faut vous confesser.
— Hélas! dit le bon roi,
Ne pourrais-tu mourir pour moi? »

### Cadet Rousselle.

Ce fut vers 1792 que les soldats français entendirent chanter dans le Brabant une chanson de Jean de Nivelle, personnage qui leur était fort inconnu, et auquel ils substituèrent quelque loustic de régiment appelé Cadet Rousselle. Du reste, la chanson devint si populaire, qu'elle donna l'idée d'une pièce bouffonne qui fut jouée au théâtre de la Cité, et dans laquelle l'acteur, Brunet.

eut tant de succès que le type de ce personnage fut souvent employé pour lui. Il est certain que la chanson primitive a été modifiée et augmentée à plusieurs reprises, et qu'il serait difficile d'en retrouver le texte original. Elle a cependant été imprimée et gravée chez Frère; l'air, qui était fort gai, a été mis en contredanse.

Cadet Rousselle a trois maisons
Qui n'ont ni poutres ni chevrons.
C'est pour loger les hirondelles;
Que direz-vous d'Cadet Rousselle?

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois habits; bis.
Deux jaunes, l'autre en papier gris; bis.
Il met celui-là quand il gèle,
Ou quand il pleut et quand il grêle.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois chapeaux; bis. Les deux ronds ne sont pas très-beaux, bis. Et le troisième est à deux cornes : De sa tête il a pris la forme.

Ah! ah! ah! mais vraiment ...
Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois beaux yenx; bis. L'un r'garde à Caen, l'autre à Bayeux; bis. Comme il n'a pas la vu' bien nette, Le troisème, c'est sa lorgnette.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Caget Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a une épée, bis.
Très-longue mais toute rouillée; bis.
On dit qu'ell' ne cherche querelle
Qu'aux moineaux et aux hirondelles.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois souliers; bis. Il en met deux dans ses deux pieds; bis. Le troisièm' n'a pas de semelle; Il s'en sert pour chausser sa belle.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois cheveux; bis.
Deux pour les fac's, un pour la queue; bis.

Et quand il va voir sa maîtresse, Il les met tous les trois en tresse.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois garçons; L'un est voleur, l'autre est fripon; Le troisième est un peu ficelle; Il ressemble à Cadet Rousselle.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois gros chiens, bis. L'un court au lièvr', l'autre au lapin, bis. L'troisièm' s'enfuit quand on l'appelle, Comm' le chien de Jean de Nivelle.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois beaux chats, bis.
Qui n'attrapent jamais les rats; bis.
Le troisièm' n'a pas de prunelle;
Il monte au grenier sans chandelle.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a marié bis. Ses trois filles dans trois quartiers ; bis.

bis.

bis.

his

bis.

Les deux premièr's ne sont pas belles, La troisièm' n'a pas de cervelle;

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Rousselle a trois deniers, bis.
C'est pour payer ses créanciers; bis.
Quand il a montré ses ressources,
Il les resserre dans sa bourse.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Roussell' s'est fait acteur, bis. Comme Chénier s'est fait auteur; bis. Au café quand il jou' son rôle, Les aveugles le trouvent drôle'.

Ah! ah! ah! mais vraiment, Cadet Rousselle est bon enfant.

Cadet Roussell' ne mourra pas, Car, avant de sauter le pas, On dit qu'il apprend l'orthographe Pour fair' lui-mêm' son épitaphe.

Ah! ah! ah , mais vraiment , Cadet Rousselle est bon enfant.

La pièce de Aude était intitulée Cadet Rousselle au Casé des Aveugles.

#### Les Bossus.

La chanson des Bossus, que l'on trouve dans plusieurs recueils, y est rarement complète; elle est attribuée à un bossu, médecin et neveu du fameux Santeuil; il l'a composée pour un repas auquel il avait invité tous les bossus de sa connaissance; c'était vers 1740.

Depuis longtemps je me šuis aperçu De l'agrément qu'on a d'être bossu. Polichinelle en tous lieux si connu, Toujours chéri, partout si bien venu, Fait le gros dos parce qu'il est bossu.

Loin qu'une bosse soit un embarras, be ce paquet on fait un fort grand cas; Quand un bossu l'est derrière et devant, Son estomac est à l'abri du vent, Et ses épaules sont plus chaudement.

On trouve ici des gens assez mal nés Pour s'aviser d'aller leur rire au nez : Ils l'ont toujours aussi long que le bec De cet oiseau que l'on trouve à Quebec; Et leur babil inspire du respect.

Tous les bossus ont ordinairement Le ton comique et beaucoup d'agrément. Quand un bossu se montre de côté, Il règne en lui certaine majesté, Qu'on ne peut voir sans en être enchanté.

Si j'avais eu les trésors de Crésus, l'aurais rempli mon palais de bossus. On aurait vu près de moi, nuit et jour, Tous les bossus s'empresser tour à tour, De montrer leur éminence à ma cour.

Dans mes jardins, sur un beau piédestal, l'aurais fait mettre un Esope en métal, Et par mon ordre, un de mes substituts Aurait gravé près de ses attributs: Vive la bosse et vivent les bossus!

Concluons donc, pour aller jusqu'au bout, Qu'avec la bosse on peut passer partout. Qu'un homme soit ou fantasque ou bourru, Qu'il soit chassieux, malpropre, mal vêtu, On le distingue alors qu'il est bossu.

## La mère Michel.

C'est la mère Michet qui a perdu son chat, Qui cri' par la fenêtr', qui est-c' qui lui rendra, Et l' compèr' Lustucru qui lui a répondu : « Allez, la mèr' Michel, vot' chat n'est pas perdu

C'est la mère Michel qui lui a demandé:
« Mon chatn'est pas perdu! vous l'avez donc
Et l'compàr' Lustronn qui lui a récordé? »

Et l'compèr' Lustucru qui lui a répondu : « Donnez un' récompense , il vous sera rendu.

Et la mère Michel lui dit: « L'est décidé : Si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. Le compèr Lustucru, qui n'en a pas voulu, Lui dit: « Pour un lapin votre chat est vendu.

## Au clair de la Lune.

On assure que l'air : Au clair de la lune est de Lulli. Boyeldieu a fait sur cet air de charmantes variations dans les Voitures versées. Au clair de la lune, Mon ami Pierrot, Prête-moi ta plume Pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, Pour l'amour de Dieu.

Au clair de la lune, Pierrot répondit: Je n'ai pas de plume, Je suis dans mon lit. Va chez la voisine, Je crois qu'elle y est, Car dans sa cuisine On bat le briquet.

Au clair de la lune, L'aimable Lubin Frappe chez la brune; Ell' répond soudain: Qui frapp' de la sorte? Il dit à son tour: Ouvrez votre porte, Pour le dieu d'amour.

Au clair de la lune, On n'y voit qu'un peu. On chercha la plume, On chercha du feu. En cherchant d'la sorte, Je n' sais c' qu'on trouva; Mais j' sais que la porte Sur eux se ferma.

## J'ai du bon tabac dans ma tabatière.

J'ai du bon tabac dans ma tabatière, J'ai du bon tabac; tu n'en auras

pas.

J'en ai du fin et du râpé, Ce n'est pas pour ton fichu nez. L'ai du bon tabac dans ma tabatière, L'ai du bon tabac; tu n'en auras pas.

Ce refrain connu que chantait mon père, À ce seul couplet il était borné. Moi, je me suis déterminé

Moi, je me suis determine
Al e grossir, comme mon nez.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière,
J'ai du bon tabac; tu n'en auras
pas.

Un noble héritier de gentilhommière, Recueille tout seul un fief blasonné; Il dit à son frère puiné : Sois abbé, je suis ton ainé. J'ai du bon tabac dans ma tabatière , J'ai du bon tabac; tu n'en auras pas.

Un vieil usurier, expert en affaire, Auquel par besoin on est amené, A l'emprunteur infortuné, Dit, après l'avoir ruiné: J'ai du bon tabac dans ma tabatière, J'ai du bon tabac; tu n'en auras pas.

Juges, avocats, entr'ouvrant leur serre, Au pauvre plaideur par eux rançonné, Après avoir pateliné, Disent, le procès terminé: J'ai du bon tabac dans ma tabatière, J'ai du bon tabac; tu n'en auras pas.

D'un gros financier, la coquette flaire Le beau bijou d'or de diamants orné. Ce grigou, d'un air renfrogné, Lui dit: « Malgré ton joli nez.... J'ai du bon tabac dans ma tabatière, J'ai du bon tabac; tu n'en auras pas. » Tel qui veut nier l'esprit de Voltaire. Est pour le sentir trop enchifrené, Cet esprit est trop raffiné, Et lui passe devant le nez. Voltaire a l'esprit, dans sa tabatière. Et du bon tabac; tu n'en auras pas.

Voilà huit couplets, cela ne fait guère, Pour un tel sujet bien assaisonné; Mais j'ai peur qu'un priseur mal né, Ne chante, en me riant au nez : J'ai du bon tabac dans ma tabatière, J'ai du bon tabac; tu n'en auras pas.

Attribuée à l'abbé de L'ATTAIGNANT.

# La Chaumière.

Pour trouver le parfait bonheur, Dont le séjour est un mystère, Consultez toujours votre cœur: Que ce guide seul vous éclaire. De vos ambitieux désirs, Fuyez la trompeuse lumière; Et pour goûter de vrais plaisirs, Venez me voir dans ma chaumière. Là, vous jouirez des faveurs Que me prodigue la nature; Vous y verrez des fruits, des fleurs, Et le cristal d'une onde pure. Si vous aimez un doux sommeil, Venez dormir sur ma fougère; Si vous aimez un doux réveil, Réveillez-vous dans ma chaumière.

Zéphire y parfume les airs
Des odeurs que la rose exhale;
Vous entendrez les doux concerts
De la fauvette matinale.
Et si vous aimez la gaité
Que donne un travail salutaire,
On la trouve avec la santé
Dans le jardin de ma chaumière.

La fortune, par des remords, Souvent nous fait payer ses charmes: Moi, je vous offre des trésors Qui ne coûtent jamais de larmes: La paix du cœur, de vrais amis, Mon chien, ma lyre et ma bergère, Peu de livres, mais bien choisis: Voilà les biens de ma chaumière.

Loin de mon paísible séjour, Pour voler de belles en belles , Le plaisir, en trompant l'amour, Lui prête, dites-vous, des ailes. Get amour est un imposteur; Le mien n'a pas l'humeur légère : Il ne quitte jamais mon cœur, Et ne sort pas de ma chaumière.

Pour ma Lise, mes feux constants
Depuis vingt ans brûlent mon âme;
Lise pour moi, depuis vingt ans,
N'a jamais vu pâlir sa flamme.
O vous, dont le cœur veut former
Un doux nœud pour la vie entière,
Amants, jurez de vous aimer
Comme on aime dans nia chaumière.

Par le comte de Ségua.

### Les Amourettes.

Vivent les fillettes, Mais pour un seul jour; J'ai des amourettes Et n'ai point d'amour.

Hier, pour Céphise Je quittai Doris; Aujourd'hui c'est Lise, A demain Cloris. Vivent les fillettes, etc. J'aime fort ma belle Lorsqu'il m'en souvient; Je lui suis fidèle Quand son tour revient. Vivent les fillettes, etc.

On entre au bocage, Le plaisir vous suit. On rentre au village, Eh bien! tout est dit.

Vivent les fillettes, Mais pour un seul jour; J'ai des amourettes Et n'ai point d'amour.

Paroles de BERQUIN, musique d'ALBANEZE.

# L'amour au Village.

A l'àge heureux de quatorze ans, Colette, belle sans parure, Tenait, comme la fleur des champs, Tous ses attraits de la nature. Ce n'était point Flore ou Cypris, Mais Colette.... pas davantage. On l'eût adorée à Paris, Elle fut aimée au village. Parmi les bergers d'alentour, Lucas, pour l'aimable fillette, Sentait augmenter chaque jour, Au fond du cœur, flamme discrète. Il dit enfin, d'amour épris: « Je t'aime bien... » pas davantage. On l'eût trouvé bête à Paris, Il n'était que simple au village.

Bientôt Lucas eut le bonheur D'ètre aimé de la bergerette; Et, pour gage de son ardeur, De fleurs orna sa colerette. Un seul baiser en fut le prix, Un seul baiser... pas davantage. C'eût été bien peu dans Paris, Mais c'était beaucoup au village.

De la ville un riche seigneur
Dit à Colette : « Aimable brune,
Aujourd'hui donne-moi ton cœur,
Et demain je fais ta fortune. »
Elle répond : « Mon cœur est pris;
Paime Lucas.... » pas davantage.
Elle ent été riche à Paris,
Elle fut heureuse au village.

Paroles de M. DELAHAYE; musique de ROMAGNESI.

#### Taisez-vous.

Si l'on séduit votre femme volage, Si les galants font sauter les verroux, Pour conserver la paix dans le ménage, Taisez-vous, maris, taisez-vous.

Si vous avez les faveurs d'une belle, Gardez-vous bien d'exciter les jaloux; Soyez discret encor plus que fidèle: Taisez-vous, amants, taisez-vous.

Si yous hantez les grands et l'opulence, Ne les heurtez de propos aigres-doux; Ils ont pour eux le crédit, la puissance : Taisez-vous, petits, taisez-vous.

D'un ton léger, lorsqu'ainsi je devise, Donnant pour loi mon avis et mes goûts, J'ai peur, traiment, que chacun ne me dise: Taisez-vous, bavard, taisez-vous. et le XII<sup>e</sup> siècles, un récit en vers, qui se chantait sans doute, comme on chante encore en Italie les stances de la *Jéru*salem délivrée, du Tasse.

La chanson de Roland est une imitation de l'ancienne chanson de Geste, qui avait passé traditionnellement depuis le temps de Charlemagne dans la bouche des soldats français; ils la chantaient dans le moyen âge et du temps du roi Jean, qui se plaignait qu'il n'avait plus de Roland dans son armée.

Cette chanson fut composée par Alexandre Duvâl pour sa pièce de Guillaume le Conquérant, représentée sur le Théâtre-Français le 16 décembre 1803, et qui fut défendue à la seconde représentation, parce qu'on avait cru y voir des allusions peu favorables au premier consul, qui méditait alors la descente en Angleterre. Des délateurs avaient signalé le couplet où il est question de la mort de Roland à Roncevaux, comme un moyen d'annoncer aux Français que

Bonaparte succomberait dans son expédition. Ce mauvais présage rappelle involontairement celui de don Quichotte à sa troisième sortie, lorsqu'il entend un laboureur chanter:

> Vous y faites mal vos orges, Français, à Roncevaux.

On empoisonna tellement les intentions de l'auteur, qu'il fut un moment question de le punir sévèrement; mais Joséphine calma l'orage.

C'est la meilleure imitation que l'on ait faite de l'ancienne chanson, et la musique de Méhul est admirable.

Oh vont tous ces preux chevaliers, L'orgueil et l'espoir de la France?... C'est pour défendre nos foyers Que leur main a repris la lance; Mais le plus brave, le plus fort, C'est Roland, ce foudre de guerre; S'il combat, la faux de la mort Suit les coups de son cimeterre.

#### POPULAIRES.

Soldats français, chantons Roland, L'honneur de la chévalerie, Et répétons, en combattant, Ces mots sacrés : Gloire et patrie!

Déjà mille escadrons épars r Couvrent le pied de ces montagnes; Je vois leurs nombreux étendards Briller sur les vertes campagnes. Français, là sont vos ennemis: Que pour eux seuls soient les alarmes; Qu'ils tremblent; tous seront punis!... Roland a demandé ses armes!

Soldats français, etc.

L'honneur est d'imiter Roland, Il'honneur est près de sa bannière; Suivez son panache éclatant, Qui vous guide dans la carrière. Marchez, partagez son destin; Des ennemis, que fait le nombre! Roland combat: ce mur d'airain Va disparatire comme une ombre.

Soldats français, etc.

Combien sont-ils? combien sont-ils? C'est le cri du soldat sans gloire; Le héros cherche les périls; Sans les périls qu'est la victoire? Ayons tous, ò braves amis! De Roland l'ame noble et fière : Il ne comptait ses ennemis Qu'étendus morts sur la poussière.

Soldats français, etc.

Mais j'entends le bruit de son cor Qui résonné au loin dans la plaine.... En quoi! Roland combat encor! Il combat!... O terreur soudaine! J'ai vu tomber ce fier vainqueur; Le sang a baigné son armure; Mais, toujours fidèle à l'honneur, Il dit, en montrant sa blessure:

« Soldats français!... chantez Roland : Son destin est digne d'envie. Heureux qui peut en combattant Vaincre et mourir pour sa patrie! »

### Bayard.

Emporté par trop de vaillance Au milieu des rangs ennemis, Le héros, l'espoir de la France

#### POPULAIRES.

Vient de mourir pour son pays. Preux chevaliers , timides pastourelles Que je gémis sur votre sort ! L'appui des rois , le défenseur des belles , Bayard est mort! Bayard est mort!

Honneur de la chevalerie, Tendre amant, courageux soldat, Il cédait tout à son amie, Et tout lui cédait au combat. Preux chevaliers, etc.

Bon chevalier, ami sincère, Toujours sans reproche et sans peur, Au milieu des cris de la guerre, La pitié parlait à son cœur. Preux chevaliers, timides pastourelles, Que je gémis sur votre sort! L'appui des rois, le défenseur des belles, Bayard est mort! Bayard est mort

## Le Chevalier errant.

Dans un vieux château de l'Andalousie, Au temps où l'amour se montrait constant, Où beauté, valeur et galanterie Guidaient au combat un fidèle amant; Un beau chevalier un jour se présente, Visière levee et la lance en main, Il vient demander si sa douce amante N'est pas, par hasard, chez le chatelain.

« Noble chevalier, quelle est votre amie ?» Demande à son tour le vieux châtelain. « Ah! des fleurs d'amour c'est la plus jolie: Elle a teint de rose et peau de satin; Elle a de beaux yeux dont le doux langage Porte en notre cœur doux enchantement; Elle a tout enfin: elle est belle et sage. — Pauvre chevalier, chercherez longtemps.

— Depuis qu'ai perdu cette noble dame, N'ai plus de repos, n'ai plus de plaisir, En chaque pays guidé par ma flamme, Vais cherchant l'objet de tous mes désirs. Des Gaules j'ai vu les plaines fleuries, Du Nord parcouru les climats lointains; l'ai trouvé partout des femmes jolies Mais fidèle amie, ah! je cherche en vain.

Guidez de mes pas la marche incertaine, Où puis-je trouver ce que j'ai perdu? — Mon fils, votre sort, hélas! me fait peine, Ce que vous cherchez ne se trouve plus. Poursuivez pourtant votre long voyage, Et si rencontrez un pareil trésor, Ne le perdez plus. Adieu! bon courage. » L'amant repartit, mais il cherche encor.

Savez-vous pourquoi cet amant fidèle N'a pas retrouvé ce qu'il a perdu? C'est que, pour chercher les pas de sa belle, Dans notre pays il n'est pas venu; Si, pour abréger sa peine cruelle, Le vieux châtelain l'eût conduit ici, Il aurait trouvé des femmes fidèles, Et son long voyage ett été fini.

# Le Départ pour la Syrie.

Cette romance, qui eut un grand succès sous l'empire, est, dit-on, de M. de Laborde; elle n'a rien d'extraordinaire; mais ce qui contribua beaucoup à sa vogue, c'est que la musique avait été composée par la reine Hortense, fille de l'impératrice Joséphine et du vicomte de Beauharnais. Cette princesse, née en 1783, fut confiée, à l'âge de quinze ans, aux soins de madame Campan, qui cultiva son heureux

naturel et orna son esprit de toutes les connaissances propres à son sexe. Parmi les arts qu'elle cultiva, la musique fut celui auquel elle donnait une préférence qu'elle justifia par de gracieuses compositions. Sa haute position, puisqu'elle était belle-fille de l'empereur, ne lui donna pas tout le bonheur qu'elle pouvait attendre. Elle épousa, sans inclination, le prince Louis, qui fut ensuite roi de Hollande; fut frappée dans ses affections par la mort de son fils aîné, et par celle d'une amie qui périt sous ses yeux dans un torrent. D'autres malheurs l'attendaient : la chute de Napoléon mit le comble au chagrin que lui avait causé le divorce de sa mère. Son mari avait abdiqué le trône de la Hollande. Elle fut, depuis cette époque, errante, fugitive, presque sans asile, puisque la politique lui en refusait partout; elle n'en dut un qu'à la générosité du roi de Bavière, qui lui permit de résider à Augsbourg, où elle termina sa earrière, en se faisant admirer par de

douces vertus et par une bienfaisance qui lui fit, comme partout, des amis dévoués. En songeant à l'éclat passager dont elle avait brillé, elle dut regretter plus d'une fois le bonheur paisible dont elle aurait joui dans une condition obscure dont les arts qu'elle aimait tant auraient fait le charme. Princesse malheureuse, elle aurait peut-être été heureuse si elle n'eût été qu'une simple musicienne.

Partant pour la Syrie,
Le jeune et beau Dunois
Venait prier Marie
De bénir ses exploits :
« Faites, reine immortelle, »
Lui dit-il en partant,
« Que j'aime la plus belle,
Et sois le plus vaillant.»

Il trace sur la pierre Le serment de l'honneur, Et va suivre à la guerre Le comte, son seigneur. Au noble vœu fidèle, Il dit en combattant: « Amour à la plus belle , Honneur au plus vaillant. »

« On lui deit la victoire, Vraiment, » dit le seigneur. « Puisque tu fais ma gloire , Je ferai ton bonheur. De ma fille Isabelle Sois l'époux à l'instant, Car elle est la plus helle Et toi le plus vaillant. »

A l'autel de Marie, Ils contractent tous deux Cette union chérie, Qui seule rend heureux. Chacun dans la chapelle Disait en les voyant: « Amour à la plus belle Honneur au plus vaillant. »

## Bichard Cœur de Lion.

O Richard! ô mon roi! L'univers t'abandonne; Sur la terre il n'est donc que moi Qui s'interesse à ta personne!

#### POPULAIRES.

Moi seul, dans l'univers, Voudrais briser tes fers, Et tout le monde l'abandonne. O Richard! ò mon roi! L'univers l'abandonne; Et sur la terre il n'est que moi Oni s'intéresse à ta personne.

bis

Et sa noble amie... hélas! son cœur Doit être nàvré de douleur; Oui, son cœur est nàvré de douleur. Monarques, cherchez des amis, Non sous les lauriers de la gloire, Mais sous les myrtes favoris Qu'offrent les filles de mémoire. Un troubadour

Est tout amour, Fidélité, constance, Et sans espoir de récompense.

O Richard! ô mon roi!
L'univers t'abandonne;
Sur la terre il n'est donc que moi
Qui s'intéresse à ta personne!
O Richard! ô mon roi!
L'univers t'abandonne;
Et sur la terre il n'est que moi,
Oui, c'est Blondel! il n'est que moi
Qui s'intéresse à la personne!

his

N'est-il que moi Qui s'intéresse à ta personne?

SEDAINE. Musique de GRÉTRY.

## Le Retour du Troubadour.

Un gentil troubadour Qui chante et fait la guerre, Revenait chez son père, Rèvant à son amour; Gages de sa valeur, Suspendus en écharpe, Son épée et sa harpe Se croisaient sur son cœur.

Il rencontre en chemin Pèlerine jolie Qui voyage et qui prie, Un rosaire à la main; Colerette à longs plis Ornait sa fine taille, Un grand chapeau de paille Couvrait son teint de lis.

« O gentil troubadour! Si tu reviens fidèle, Chante un couplet pour celle Qui bénit ton retour.

— Pardonne à mon refus,
Pèlerine jolie
Sans avoir vu ma mie,
Je ne chanterai plus.

— Ne la revois-tu pas, O troubadour fidèle.' Regarde bien : c'est elle; Ouvre-lui donc tes bras. Priant pour notre amour, J'allais en pèlerine A la Vièrge divine Demander ton retour. »

Près de ces deux amants S'élève une chapelle. L'hermite, qu'on appelle, Bénit leurs doux serments. Allez en ce saint lieu, Amants du voisinage, Faire un pèlerinage A la mère de Dieu.

Musique de DALVIMARE.

### La Sentinelle.

#### ROMANCE.

L'astre des nuits, de son paisible éclat Lançait les feux sur les tentes de France, Non loin du camp, un jeune et beau soldat Ainsi chantait, appuyé sur sa lance: Allez, volez, zéphyr joyeux, Portez mes chants vers ma natrie.

Allez, volez, zephyr joyeux,
Portez mes chants vers ma patrie,
Dites que je veille en ces lieux
Pour la gloire et pour mon amie.

A la lueur des feux des ennemis, La sentinelle est placée en silence : Mais le Français, pour abréger les nuits, Chante, appuyé sur le fer de sa lance : Allez, volez, etc.

L'astre du jour ramène les combats, Demain il faut signaler sa vaillance. Dans la victoire on trouve le trépas; Mais si je meurs à côté de ma lance, Allez encor, joyeux zéphyr, Allez, volez vers ma patrie, Dire que mon dernier soupir Fut pour la gloire et mon amie.

Paroles de BRAULT, musique de CHORON.

# Le Betour de la Sentinelle.

L'aube riante annonçait le matin. Sons un vieil orme, auprès de sa chaumière Le casque en tête et la lyre à la main, Jeune guerrier chantait à sa bergère:

Ici me voilà de retour
Des nobles champs de la victoire:
J'offre mes loisirs à l'amour, bis.
Quand j'ai combattu pour la gloire.

Dans les périls où l'honneur m'a conduit, Guidé par lui, soutenu par ma flamme, Aux feux du jour, aux ombres de la nuit, Je confiais le secret de mon âme.

Mais dans ces lieux, à mon retour
Des nobles champs de la victoire.
J'offre mes lauriers à l'amour,
Quand j'ai combattu pour la gloire.

Avant que j'eusse affronté le trepas, A mes transports tu trouvais mille charmes; Pour son amie, aura-t-il moins d'appas, L'amant chargé du noble poids des armes ? Non, non, tu dois à mon retour Mèler, pour prix de la victoire,

6

Les myrtes heureux de l'amour bis. Aux lauriers brillants de la gloire.

BRAULT, musique de CHORON.

## Chant guerrier.

La France a l'horreur du servage, Et, si grand que soit le danger, Plus grand encore est son courage Quand il faut chasser l'étranger. Vienne le jour de délivrance. Des cœurs ce vieux cri sortira : Guerre aux tyrans! jamais en France, Jamais l'Anglais ne régnera.

Réveille-toi, France opprimée, On te crut morte, et tu dormais. Un jour voit mourir une armée; Mais un peuple ne meurt jamais. Pousse le cri de délivrance. Et la victoire v répondra : fetc. Guerre aux tyrans! jamais en France.

En France jamais l'Angleterre N'aura vaincu pour conquérir; Ses soldats v couvrent la terre. La terre doit les y couvrir. Jetons le cri de délivrance Et la victoire y répondra : ſetc. Guerre aux tyrans! jamais en France. CASIMIR et G. DELAVIGNE, mus. d'HALEVY.

#### La Musette.

Cette romance de La Harpe parut pour la première fois dans l'Almanach des Muses de 1773, avec l'air noté. Monsigny, qui en avait composé la musique, n'y avait pas mis son nom, attachant peu d'importance à cette mélodie, qui eut pourtant le plus grand succès. Cette romance fut chantée partout, et partout on chantait : Musette, mes amours. an lieu de : Musette des amours. Cette faute est également faite dans presque tons les recueils; elle désolait La Harpe. qui, entendant un jour une demoiselle la chanter ainsi, lui dit : « Mademoiselle, ma musette n'est pas et ne peut pas être mes amours, mais elle les chante : c'est la musette des amours.

> O ma tendre musette, Musette des amours, Toi qui chantais Lisette,

Lisette et ses beaux jours, D'une vaine espérance Tu m'avais trop flatté : Chante son inconstance Et ma fidélité.

C'est l'amour, c'est sa flamme Qui brille dans ses yeux : Je croyais que son âme Brûlait des mêmes feux. Lisette à son aurore Respirait le plaisir. Hélas! si jeune encore Sait-on déjà trahir?

Sa voix, pour me séduire, Avait plus de douceur. Jusques à son sourire, Tout en elle est trompeur; Tout en elle intéresse, Et je voudrais, hélas! Qu'elle eût plus de tendresse, Ou qu'elle eût moins d'appas.

O ma tendre musette, Console ma douleur; Parle-moi de Lisette: Ce nom fait mon bonheur. Je la revois plus belle, Plus belle tous les jours: Je me plains toujours d'elle, Et je l'aime toujours.

LA HARPE. Musique de MONSIGNY.

### Les Souhaits.

Que ne suis-je la fougère
Où, sur le soir d'un beau jour,
Se repose ma bergère
Sous la garde de l'amour:
Que ne suis-je le Zéphire
Qui rafraichit ses appas,
L'air que sa bouche respire,
La fleur qui nait sous ses pas;

Que ne suis-je l'Onde pure Qui la reçoit dans son sein! Que ne suis-je la parure Qui la couvre après le bain Que ne suis-je cette glace Où son portrait répété Offre à nos yeux une grâce Qui sourit à la beauté!

Que ne puis-je par un songe Tenir son cœur enchanté! Que ne puis-je du mensonge Passer à la vérité! Les dieux qui m'ont donné l'être M'ont fait trop ambitieux, Car enfin je voudrais être Tout ce qui plait à ses yeux.

RIBOUTTÉ. Musique de PERGOLÈSE.

## Vivre loin de ses amours.

S'il est vrai que d'être deux Fut toujours le bien suprème, Hélas! c'est un mal affreux De ne plus voir ce qu'on aime. Vivre loin de ses amours, N'est-ce pas mourir tous les jours.

Chaque instant vient attiser
La flamme qui vous dévore,
On se rappelle un baiser
Et mille baisers encore.
Vivre loin de ses amours,
N'est-ce pas mourir tous les jours?

La nuit en dormant, hélas! Victime d'un doux mensonge, Vous vous sentez dans ses bras; Le jour vient.... c'était un songe.

#### POPULAIRES.

Vivre loin de ses amours, N'est-ce pas mourir tous les jours?

Un tissu de ses cheveux Est le seul bien qui me reste; Il devait me rendre heureux; C'est un tréser bien funeste. Vivre loin de ses amours, N'est-ce pas mourir tous les jours?

Musique de Boieldieu.

## Je ne t'aime plus.

Hier, je t'adoras encore: J'avais un bandeau sur les yeux; Mais, trop perfide Eléonore, Aujourd'hui je te connais mieux. Contre un désir que tu fis naître, Les efforts seraient superflus; Et je te regrette peut-être; Mais pourtant je ne t'aime plus!

Dans ton sourire, que de charmes! Dans ton maintien, rien d'apprêté. Le plus sage te rend les armes, Et soupire de volupté. Je voudrais que mon autre amante, Unît ta grâce à ses vertus!... Car je te trouve encor charmante, Et pourtant je ne t'aime plus!

Sans doute qu'un autre, à ma place, Bientôt sera choisi par toi: Séduit par ta beauté, ta grâce, Il sera trompé comme moi. Malgré cela, j'envie encore Ses liens par l'erreur tissus. Je suis jaloux d'Éléonore, Et pourtant je ne l'aime plus!

Au fond de quelque solitude, Si je te retrouvais un jour, Je pourrais bien, par habitude, Te parler de mon vieil amour. Tu pourrais, ranimant encore Le désir dans mes sens émus, Me rendre mon Eléonore....
Et pourtant je ne t'aime plus.

Du Mersan. Musique de Jadin.

## Le Papillon.

Enfant de l'air, amant des fleurs, Aussi léger que le caprice, Qui semble avoir de tes couleurs Nuancé l'heureux artifice, Beau papillon que des zéphyrs Emporte l'haleine légère. Tu me retraces les plaisirs Qui nous séduisent sur la terre.

Souvent je vois un jeune enfant Poursuivre ta course inégale. Bientôt il se croit triomphant, Et met sur toi sa main fatale; Mais tu fuis : il n'a dans les doigts Qu'un peu de brillante poussière. Ah! c'est ainsi que bien des fois On tient le plaisir sur la terre.

Le premier souffle du printemps A dù te donner la naissance; Et tu n'as que bien peu d'instants A jouir de ton existence. Comme toi, quand nous folàtrons, Je dis à la sagesse austère: Les plaisirs et les papillons Ne font que passer sur la terre.

DU MERSAN. Musique de ROMAGNESI.

#### Les Hirondelles

Que j'aime à voir les hirondelles A ma fenêtre tous les ans Venir m'apporter des nouvelles De l'approche du doux printemps! Le même nid, me disent-elles, Va revoir les mêmes amours : Ce n'est qu'à des amants fidèles A vous annoncer les beaux jours.

Lorsque les premières gelées
Font tomber les feuilles des bois,
Les hirondelles rassemblees
S'appellent toutes sur les toits:
Partons, partons, se disent-elles,
Fuyons la neige et les autans;
Point d'hiver pour les cœurs fidèles:
Ils sont toujours dans le printemps.

Si par malheur, dans le voyage, Victime d'un cruel enfant, Une hirondelle mise en cage Ne peut rejoindre son amant, Vous voyez mourir l'hirondelle D'ennui, de douleur et d'amour, Tandis que son amant fidèle Près de là meurt le même jour.

FLORIAN.

#### Le Bosier.

Je l'ai planté, je l'ai vu naître, Ce beau rosier où les oiseaux Au matin, près de ma fenêtre, Viennent chanter sous ses rameaux.

Joyeux oiseaux, troupe amoureuse, Ah! par pitié, ne chantez pas: L'amant qui me rendait heureuse Est parti pour d'autres climats.

Pour les trésors du nouveau monde Il fuit l'amour, brave la mort. Hélas! pourquoi chercher sur l'onde Le bonheur qu'il trouvait au port?

Vous, passagères hirondelles, Qui revenez chaque printemps, Oiseaux voyageurs, mais fidèles, Ramenez-le moi tous les ans.

DE LEYRE. Musique de J. J. ROUSSEAU.

#### Le Bouton de rose.

Bouton de rose, Tu seras plus heureux que moi; Car je te destine à ma Rose, Et ma Rose est ainsi que toi Bouton de rose.

Au sein de Rose Heureux bouton, tu vas mourir! Moi, si j'étais bouton de rose, Je ne mourrais que de plaisir Au sein de Rose.

Au sein de Rose Tu pourras trouver un rival; Ne joute pas, bouton de rose, Car, en beauté, rien n'est égal Au sein de Rose.

Bouton de rose, Adieu, Rose vient, je la voi; S'il est une métempsycose, Grands dieux, par pitié, rendez-moi Bouton de rose!

La princesse Constance de Salm.

Musique de Pradher.

# L'Orage.

On aurait de la peine à croire que cette romance, plus que naïve, soit due à la plume qui a tracé le Philinte de Molière, que cette idylle de moutons ait été faite par le loup révolutionnaire, Fabre d'Églantine. Il y a dans le cœur de l'homme des cordes sensibles qui résonnent malgré lui. Le terroriste Joseph Lebon élevait des oiseaux. Le fougueux Camille Desmoulins adorait sa femme et ses enfants. Les tigres aussi aiment leurs femelles et leurs petits, et se roulent avec plaisir sur les fleurs. Le fanatisme politique, comme le fanatisme religieux, étouffe les sentiments, qui se révèlent par un instinct auquel l'homme ne peut résister. Fabre d'Eglantine fut, à trente-neuf ans, la victime de ses anciens complices. L'auteur de l'Orage fut enveloppé dans l'orage révolutionnaire. L'air délicieux d'un musicien inconnu, nommé Simon, prouve ce que disait Grétry, qu'il n'y a pas un mauvais musicien qui ne fasse un air agréable une fois en sa vie.

Il pleut, il pleut, bergère:
Presse tes blancs moutons;
Allons sous ma chaumière,
Bergère, vite, allons;
J'entends sur le feuillage
L'eau qui tombe à grand bruit;
Voici, voici l'orage;
Voilà l'éclair qui luit.

Entends-tu le tonnerre? Il roule en approchant; Prends un abri, bergère, A ma droite, en marchant. Je vois notre cabane..... Et, tiens, voici venir Ma mère et ma sœur Anne, Qui vont l'étable ouvrir.

Bonsoir, bonsoir, ma mère; Ma sœur Anne, bon soir; l'amène ma bergère Près de vous pour ce soir. Va te sécher, ma mie, Auprès de nos tisons; Sœur, fais-lui compagnie. Entrez, petits moutons.

Soignons bien, ô ma mère, Son tant joli troupeau; Donnez plus de litière A son petit agneau. C'est fait. Allons près d'elle. Eh bien! donc, te voilà? En corset qu'elle est belle! Ma mère, voyez-la.

Soupons; prends cette chaise, Tu seras près de moi; Ce flambeau de mélèse Brûlera devant toi; Goûte de ce laitage. Mais tu ne manges pas? Tu te sens de l'orage, Il a lassé tes pas.

Eh bien! voila ta couche, Dors-y jusques au jour; Laisse-moi sur ta bouche Prendre un baiser d'amour. Ne rougis pas, bergère, Ma mère et moi, demain, Nous irons clicz ton père Lui demander ta main.

FABRE D'ÉGLANTINE. Musique de SIMON.

#### Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment: Chagrin d'amour dure toute la vie. J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie: Elle me fuit et prend un autre amant. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment: Chagrin d'amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera l'entement Vers le ruisseau qui borde la prairie , Je t'aimerai, me répétait Sylvie. L'eau coule encor : elle a changé pourtant. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment : Chagrin d'amour dure toute la vic.

#### Charmante Gabrielle.

On a attribué cette romance, ainsi que la suivante, à Henri IV, mais il est probable que le bon roi ne faisait pas lui-même ses vers, et on assure que Jean Bertaut lui prêtait sa plume.



Il aima la poésie, et plusieurs poëtes se ressentirent de ses bienfaits; toutefois il fut trop occupé de ses guerres, de sa politique et de ses amours, pour avoir été un grand protecteur des lettres.

Grétry, dans ses Essais sur la Musique, avait répété, d'après de fausses traditions, que l'air de cette chanson était de Henri IV; il est du père Ducaurroy, maître de chapelle de Charles IX, qui l'avait composé pour un noël, et les paroles profanes nous l'ont conservé.

Charmante Gabrielle ,
Percé de mille dards ,
Quand la gloire m'appelle
A la suite de Mars ,
Cruelle départie!
Malheureux jour!
Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour!

L'amour, sans nulle peine, M'a, par vos doux regards, Comme un grand capitaine Mis sous ses étendards. Cruelle départie!

Malheureux jour!

Que ne suis-je sans vie

Ou sans amour!

Si votre nom célèbre
Sur mes drapeaux brillait,
Jusqu'au delà de l'Èbre
L'Espagne me craindrait.
Cruelle départie!
Malheureux jour!
Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour!

Je n'ai pu, dans la guerre, Qu'un royaume gagner; Mais sur toute la terre Vos yeux doivent régner. Cruelle départie! Malheureux jour! Que ne suis-je sans vie du sans amour!

Partagez ma couronne, Le prix de ma valeur; Je la tiens de Bellone: Tenez-la de mon cœur. Cruelle départie! Malheureux jour! C'est trop peu d'une vie Pour tant d'amour. Bel astre que je quitte, Ah! cruel souvenir! Ma doulenr s'en irrite : Vous revoir ou mourir. Cruelle départie! Malheureux jour! C'est trop peu d'une vie Pour tant d'amour.

Je veux que mes trompettes, Mes fifres, les échos, A tous moments répètent Ces doux et tristes mots: Cruelle départie! Malheureux jour! C'est trop peu d'une vie Pour tant d'amour.

#### Invocation à l'Amour.

Viens, aurore,
Je t'implore,
Je suis gai quand je te voi.
La bergère
Qui m'est chère,
Est vermeille comme toi.

D'ambroisie Bien choisie, Hébé la nourrit à part; Et sa bouche, Quand j'y touche, Me parfume de nectar.

Elle est blonde, Sans seconde, Elle a la taille à la main. Sa prunelle Etincelle Comme l'astre du matin.

Pour entendre
Sa voix tendre,
On déserte le hameau;
Et Tityre,
Qui soupire,
Fait taire son chalumeau.

Les trois grâces,
Sur ses traces
Font naitre un essaim d'amours.
La sagesse.
La iustesse

Accompagnent ses discours.

Attribuée à HENRI IV.

#### Les Souvenirs.

Nous sommes heureux de pouvoir placer un des noms les plus illustres de notre littérature et de notre histoire contemporaine parmi ceux qui figurent dans ce recueil. Si le génie a dicté des pages brillantes à l'auteur des Martyrs et au chantre du christianisme, c'est son cœur qui a laissé tomber cette touchante élégie des Souvenirs comme une jolie fleur qui s'échappe d'une couronne d'immortelles. Grâce, pureté, sentiment, tout se trouve dans ce petit poëme. C'est la voix émue de l'exilé qui soupire et se confond avec le souffle des vents. auxquels il demande un peu de l'air de son pays natal. Une mélodie des montagnes, simple et douce, ajoute du charme aux paroles, qui pourraient se dire sans être chantées, tant leur expression est poétique et harmonieuse.

Combien j'ai douce souvenance Du joil lieu de ma naissance! Ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours De France! O mon pays, sois mes amours

Toujours!

Te souvient-il que notre mère Au foyer de notre chaumière, Nous pressait sur son cœur joyeux, Ma chère?

Et nous baisions ses blancs cheveux Tous deux!

Ma sœur, te souvient-il encore Du château que baignait la Dore, Et de cette tant vieille tour Du Maure,

Où l'airain sonnait le retour Du jour?

Te souvient-il du lac tranquille Qu'effleurait l'hirondelle agile; Du vent qui courbait le roseau Mobile, Et du soleil couchant sur l'eau, Si bean?

#### POPULAIRES.

Te souvient-il de cette amic Tendre compagne de ma vie? Dans les bois, en cueillant la fleur Jolie,

Hélène appuyait sur mon cœur Son cœur.

Oh! qui me rendra mon Hélène, Et ma montagne et le grand chêne Leur souvenir fait tous les jours Ma peine:

Mon pays sera mes amours Toujours!

DE CHATEAUBRIAND

# Dormez, chères amours.

Reposons-nous ict tous deux;
Goûtons le charme de ces lieux;
Qu'un doux sommeil ferme vos yeux;
Que le bruit de l'onde se mêle
Aux doux accents de Philomèle.
Dormez, dormez, chères amours,
Pour vous je veillerai toujours.

Au sein de ces vastes forêts, Si l'ombre de ces bois épais De votre cœur trouble la paix, Chassez une crainte funeste: Auprès de vous votre ami reste. Dormez, dormez, chères amours, Pour vous je veillerai toujours.

Vos yeux se ferment doucement; Je vais chanter plus lentement: Heureuse d'un songe charmant, Puissiez-vous être ramenée « Aux doux instants de la journée! Dormez, dormez, chères amours, Pour vous je veillerai toujours.

> Paroles et musique d'Amédée DE BEAUPLAN.

## L'Hospitalière.

Sœur Luce, jeune hospitalière, Aux bienfaits consacrant ses jours, Près du théâtre de la guerre Aux blessés portait des secours. Un soir, près de l'hospice arrive Jeune soldat ensangianté Qui disait, d'une voix plaintive: « Donnez-moi l'hospitalité! » I'hospitalière, douce et bonne, Etanche le sang du soldat. Le secours qu'une femme donne Est toujours tendre et délicat. Elle se charge de la cure; Mais tandis que la jeune sœur Cherche à guérir une blessure, Il s'en fait une dans son cœur.

Le beau soldat qu'amour enflamme Se trouve bien dans la maison; Il voudrait de toute son âme Voir retarder sa guérison. Mais il part, regarde en arrière, Et dit en pleurant à demi: « Adieu, charmante hospitalière, M'as fait plus mal que l'ennemi. »

Après la guerre, il s'achemine Pour retourner dans ses foyers; Il rencontre Luce chagrine, Qu'entrainaient de méchants guerriers. Il fait briller son cimeterre, La sauve, et lui dit, transporté; « A ton tour, belle hospitalière, Accepte l'hospitalité. »

Paroles et musique de DU MERSAN.

#### Le Betour de Pierre.

Pour aller venger la patrie, Jeune encor j'ai quitté les champs; Au silence de la prairie A succédé-le bruit des camps. Plus d'une fois, pendant la guerre, Songeant au bouheur du hameau, Je regrettais mon vieux père, Ma chaumière et mon troupeau.

Da serment de servir la France Vingt blessures m'ont dégagé; Mais j'emporte pour récompense La croix du brave et mon congé. Loin du tumulte de la guerre, Je vivrai paisible au hameau; Je reverrai mon vieux père, Ma chaumière et mon troupeau.

Braves soldats, mes frères d'armes, Dont j'ai toujours suivi les pas, Dans vos succès, dans vos alarmes, Compagnons, ne m'oubliez pas. Recevez les adioux de Pierre: Demain il retourne au hameau, Revoir encor son vieux père, Sa chaumière et son troupeau.

Si vers les rives de la France L'étranger marchait en vainqueur, Le noble élan de la vaillance Soudain ferait battre mon cœur. Avec ardeur on verrait Pierre, Pour chercher au loin son drapeau, Quitter encor son vieux père, Sa chaumière et son troupeau

# Souvenirs du bon vieux temps.

Giroflée, au printemps, Viens orner la tourelle, Et que ta fleur nouvelle Rappelle le vieux temps.

Que j'aime à voir la girofice Sur de vieux murs croître et fleurir; L'aspect de sa tige isolée Du passé me fait souvenir. Vieux palais, dont les voîtes sombre S'embellissaient de marbre et d'or, Vous n'êtes plus que des décombres Où la nature règne encor.

Giroflée, au printemps, etc.

Ici d'un lit était la place : La châtelaine y reposait; Là du mot j'aime on voit la trace : Sans doute un page le disait. Aujourd'hui ton épais feuillage De la fauvette est le séjour, Et je devine à son ramage Qu'on y fait encore l'amour.

Giroflée, au printemps, etc.

L'amour se changeait donc en haine Lorsqu'il n'était point écouté? Oui : cet anneau vient de la chaine Où dut gémir mainte beauté. La jeune Isaure y vit ses charmes De baisers flétris et couverts ; Étais-tu là quand de ses larmes La pauvre enfant mouillait ses fers ?

Giroflée, au printemps, etc.

Là bas s'élève encor l'enceinte Où le baron tenait sa cour. De ce lieu pour la Terre-Sainte, En armes il partit un jour. Mais aux fureurs de l'infidèle Le Dieu vengeur l'abandonna: oh! qu'il maudit, loin de sa belle, Le nom de preux qu'on lui donna! Giroflée, au printemps Viens orner la tourelle, Et que ta fleur nouvelle Rappelle le vieux temps.

SALGAT. Musique de Foucy.

## Voyage de l'Amour et du Temps.

A voyager passant sa vie,
Certain vieillard nommé le Temps,
Près d'un fleuve arrive et s'écrie :
« Ayez pitié de mes vieux ans.
Eh quoi! sur ces bords on m'oublie,
Moi qui compte tous les instants!
Mes bons amis, je vous supplie,
Venez, venez passer le Temps. » bis

De l'autre côté, sur la plage, Plus d'une fille regardait, Voulant aider à son passage, Sur un bateau qu'Amour guidait. Mais une d'elles, bien plus sage, Leur répétait ces mots prudents : « Bien souvent on à fait naufrage, En cherchant à passer le Temps. » bis

L'Amour gaiment pousse au rivage . Il aborde tout près du Temps ; Il lui propose le voyage, L'embarque et s'abandonne aux vents. Agitant ses rames légères, Il dit et redit dans ses chants : " Vous voyez bien, jeunes bergères, Que l'Amour fait passer le Temps." bis

Mais tout à coup l'Amour se lasse : Ce fut toujours là son défaut. Le Temps prend la rame à sa place, Et lui dit : « Quoit céder sitôt! Panvre enfant, quelle est ta faiblesse? Tu dors, et je chante à mon tour Ce vieux refrain de la sagesse : Ah! le Temps fait passer l'Amour. » bis.

DE SÉGUR.

# L'Aveugle et son Chien.

Non loin d'une antique chapelle, Un pauvre aveugle était assis; Près de lui faisait sentinelle Un chien, le meilleur des amis. Damon passe: son char rapide Ecrase l'appui du malheur. Le vieillard, au cri de son guide, Exhalc en ces mots sa douleur: « Si de mon front sexagénaire Les rides cansaient tes dédains, Si les lambeaux de la misère Blessaient tes regards inhumains, De mon existence pénible Tu pouvais trancher le lien; Mais dis-moi, jeune homme insensible, Dis-moi que t'avait fait mon chien? bis.

« Il veillait sur moi dès l'aurore, Présentant sa coupe aux bienfaits; La nuit Médor veillait encore Le réduit où je reposais. Mon chien était, dans ma dètresse, Mon seul am, mon seul soutien : où pois-je trainer ma vieillesse; Jeune homme?.. regarde mon chien. bis.

"Comme toi je fus jeune et riche,
Je montais un coursier fougueux;
Mais dans le rang que l'or affiche,
Je respectais le malheureux.
Quand un vieillard sur la poussière,
De moi réclamait quelque bien,
Mon cœur soulageait sa misère,
Et ma main caressait son chien. bis.

« Si quelque jour le sort contraire Te réduisait à mendier,

#### CHANSONS

Si le passant à ta prière
Refusait un simple denier,
Ah! puisse-tu, dans tes alarmes,
Avoir un Médor pour soutien,
Et, repentant, verser des larmes
De m'avoir privé de mon chien. » bis

LÉVY ALVAREZ.

#### Coralle.

A dix-sept ans, la pauvre Coralie Disait tout bas à chaque instant du jour : « Oui, c'en est fait, oui je fuirai l'amour . » Fuit-on l'amour quand on est si jolie?

Hylas parut, la bergère attendrie, En le voyant éprouva du plaisir; Elle rougit, mais sans y réfléchir. Réfléchit-on quand on est si jolie?

Hylas lui dit: «Oh! ma tant douce amie, Daigneras-tu m'accorder un baiser?» Elle n'eut pas le cœur de refuser. Refuse-t-on quand on est si jolic?

Un certain soir, sur la verte prairie, Elle combla tous les désirs d'Hylas; A l'inconstance elle ne pensait pas. Y pense-t-on quand on est si jolie?

Bientôt Hylas la quitte pour Sylvie; Lors, mes amis, j'ai vu la pauvre enfant Donner des pleurs à son volage amant. Doit-on pleurer quand on est si jolie?

Depuis ce jour, sa figure flétrie Perdit, hélas! moitié de ses attraits; Elle souffrit sans se plaindre jamais. Doit-on souffrir quand on est si jolie?

A dix-huit ans elle perdit la vie. Sur son tombeau les villageois en pleurs Répétaient tous, en le couvrant de fleurs : « Doit-on mourir quand on est si jolie? »

## L'Espérance.

Quand de la nuit l'épais nuage Couvrait mes yeux de son bandeau , Tu me montrais après l'orage L'éclat prochain d'un jour nouveau ; Tu me disais : « A la souffrance Le dernier bien qu'on doit ravir, C'est l'espérance En l'avenir. Sans espérance, Mieux vaut mourir.»

Grace à tes soins, quand ma paupière En se rouvrant a pu te voir, l'ai condamné ta vie entière l'a la douleur, au désespoir; Et cependant à la souffrance Le dernier bien qu'on doit ravir, C'est l'espérance, etc.

Va, ne crains pas: l'ingratitude
Ne saurait désunir nos cœurs,
Et calme cette inquiétude
Qui te fait verser tant de pleurs;
Car, tu le sais, à la souffrance
Le dernier bien qu'on doit ravir,
C'est l'espérance
En l'avenir.
Sans espérance,
Mieux vaut mourir.

ST GEORGES. Musique de HALÉVY.

## La Tyrolienne.

Montagnard ou berger;
Votre sort peut changer;
Comme moi, dans la garde
Il faut vous engager.
Quel état fortuné
Vous sera destiné!
Vous aurez la cocarde
Et l'habit galonné.
— Non, vraiment; m'engager?
Je crains trop le danger;
Mieux vaut encor vivre et rester berger.

Dans mon hameau restons sans cesse; Son aspect fait battre mon cœur: C'est là qu'est ma maitresse. C'est là qu'est le bonheur.

— Dans les champs de l'honneur Brillera ta valeur; Là pour que l'on parvienne, Il ne faut que du cœur, On obtient le chevron, Et de simple dragon Oh devient capitaine Au doux son du canon. 120

— J'aime peu le fracas. Le canon peut , hélas ! Me prendre en traître : adieu jambes et bras.

Dans mon hameau restons sans cesse, etc.

-Un soldat franc luron,
Sans regrets, sans façon,
Est toujours sûr de plaire
Dans chaque garnison.
De séjour en séjour
Et d'amour en amour,
Toujours un militaire
Est payé de retour.
— Dès qu'il part dans les camps,
Gare les accidents!
On prend la plaç des malheureux absens,

Dans mon hameau restons sans cesse; C'est bien plus sûr et moins trompeur. C'est là qu'est ma maitresse, C'est là qu'est le bonheur.

Musique d'AUBER

## La Flancée d'Appenzel.

Venez, ô mes compagnes, Venez: voici mon plus beau jour; Venez sur nos montagnes, Venez chanter l'amour. La ou, la ou, la la.

Enfin mon cœur d'ivresse Va palpiter sans cesse : L'objet de ma tendresse M'assure de sa foi. C'est bien le moins volage Des bergers du village. Il m'aime sans partage ; Il n'aimera que moi.

Venez, ô mes compagnes, etc.

Demain ma tendre mère, En quittant sa chaumière, M'offiria la première Mille cadeaux charmants, Demain dans la prairie, Sur l'herbette fleurie Bachelette jolie Envira mes rubans.

Venez, ò mes compagnes, etc.

Adieu, riant bocage, Discret et frais ombrage, Où sous le vert feuillage Pallais rèver le soir. Adieu, belle nature, Ruisseaux au doux murmure; Adieu bois et verdure, Je reviendrai vous voir.

Venez, o mes compagnes, Venez: voici mon plus beau jour; Venez sur nos montagnes, Venez chanter l'amour. La ou, la ou, la, la.

## Adleux d'un Troubadour sur les bords du Tage.

Fleuve du Tage,
Je fuis tes bords heureux;
A ton rivage
l'adresse mes adieux.
Rochers, bois de la rive,
Echo, nymphe plaintive,
Adieu, je vais
Vous quitter pour jamais.

Grotte jolie

ble temps fortuné;
Près de Marie;
A si vite passé;
Fon réduit solitaire,
Asile du mystère;
Fut pour mon cœure;
Le séjour du bonheur.

Jour de tendresse Comme un beau songe a fui; Jours de tristesse, De chagrin et d'ennui. Loin de ma douce amie, Désormais de ma vie Vont pour toujours, Hélas! flétrir le cours.

Terre chérie
Où J'ai reçu le jour,
Comme Marie,
Objet de mon amour;
Rochers, bois de la rive,
Echo, nymphe plaintive.
Adieu, je vais
Vous quitter pour jamais.

JOSEPH DE MEUN.

#### Le Tambourin du vallon.

Adieu, vieux amis de la gloire, Courageux et nobles guerriers; Adieu, trop flatteuse Victoire, Je ne veux plus de tes lauriers.

Au son bruyant de la trompette, Au bruit terrible du canon, Je préfère tendre musette

Je vais habiter la chaumière Où je passai de si beaux jours, Je vais consoler mon vieux père, Revoir l'objet de mes amours.

Et le tambourin du vallon.

Au son bruyant de la trompette, Au bruit terrible du canon, Je préfère tendre musette, Et le tambourin du vallon.

Salut! heau pays de la France, Salut! séjour délicieux; Témoins de ma plus tendre enfance, Je vous revois: je suis heureux. bis.

his.

bis.

bis.

his

- ry Grigh

Au son bruvant de la trompette. Au bruit terrible du canon. Je préfère tendre musette Et le tambourin du vallon.

bis.

# Il est minuit.

Il est minuit : Léger zéphyr parcourant le bocage. Cherche les roses qu'il chérit ; L'amant discret qu'amour conduit A la beauté va rendre hommage : Il est minnit.

quater.

Il est minuit: Tu dors en paix, mon adorable amie: Mais pour moi le repos s'enfuit : L'amour constant qui m'asservit Cause ma douce rêverie :

> Il est minuit. quater.

Il est minuit : Songe enchanteur, viens fermer la paupière Du tendre amant qu'amour poursuit. Quand le jour vient, il le détruit : Adieu bonheur et sa chimère. Il est minuit. quater.

# Pauvre Jacques.

#### ROMANCE.

Peu de romances ont eu une plus grande vogue que celle de *Pauvre Jac*ques, qui prit naissance à la cour et ne tarda pas à courir la ville.

Ce fut vers 1776 que l'on replanta les jardins du Petit-Trianon, qui devint le séjour favori de la reine Marie-Antoinette; cette époque était celle de la mode des jardins anglais. Au milieu de celui de Trianon, on avait construit un hameau et réservé un endroit pittoresque que l'on appelait la Petite Suisse. On y mit un châlet, une laiterie, et pour animer le paysage, on fit venir de la Suisse des vaches et une jolie laitière. Bientôt la jeune Suissesses fut atteinte d'une mélancolie qui menaça ses jours; on découvrit qu'elle regrettait son pays et son fiancé. Le nom de son amant

s'échappait de sa bouche avec des soupirs; elle se persuadait qu'il était malheureux loin d'elle, comme elle était malheureuse loin de lui, et on la voyait pleurer en disant: Pauvre Jacques l' La marquise de Travanet composa alors la romance naïve qu'elle embellit d'un air délicieux, inspiration digne de Grétry. La reine fit venir Jacques, maria et dota les deux amants.

L'air touchant de Pauvre Jacques a servi, lors de la révolution, à déplorer des infortunes royales, et Marie-Antoinette a pu entendre au Temple s'exhaler pour elle les mélodies plaintives qu'elle avait chantées pour la gentille laitiere dans les bosquets du Petit-Trianon.

Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi, Je ne sentais pas ma misère; Mais à présent que tu vis loin de moi, Je manque de tout sur la terre.

Quand tu venais partager mes travaux, Je trouvais ma täche légère. T'en souvient-il? tous les jours étaient beaux. Qui me rendre ce temps prospère? bis. Quand le soleil brille sur nos guérets, Je ne puis souffrir sa lumière; Et quand je suis à l'ombre des forêts, J'accuse la nature entière. bis.

Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi, Je ne sentais pas ma misère; Mais à présent que tu vis loin de moi, Je manque de tout sur la terre, bis.

Paroles et musique de la marquise de TRAVANET.

## Il est trop tard.

ROMANCE.

Le tendre Coupigny soupire une romance,

a dit le satirique Despazes, en parlant de ce poëte dont la modestie s'offensait qu'on lui accordat le sceptre de la romance. Il faut convenir cependant que Coupigny a été très-supérieur dans ce genre, qui demande la réunion de la simplicité, de la grâce et de l'esprit, et c'est ce que l'on trouve dans son recueil. imprimé en 1813. Un second volume a été publié après sa mort, en 1835, avec une notice intéressante sur l'auteur. qui fait connaître son caractère original. dont nous citerons un trait. Coupigny, invité par un duc de la cour impériale, s'aperçut qu'à table on le mystifiait ouvertement; il en témoigna son humeur, et le duc eut le mauvais goût de lui dire, en citant Figaro : « Souffre la vérité, faquin, puisque tu n'a pas le moven de payer un flatteur. » Coupigny répondit sans se troubler : « J'avais pensé à vous, monsieur le duc, mais vous êtes trop cher. »

Coupigny a fait sa part de quelques vaudevilles; mais il disait, comme La Fontaine:

Les longs ouvrages me font peur.

Il n'en a fait que peu et très-courts, aussi Le Montey disait de sa romance Il est trop tard pour qu'amour nous engage: « C'est l'Iliade de Coupigny! »

Il est trop tard pour qu'amour nous engage, Quand des beaux ans pàilt déjà la fleur. Ecoute, Églé, cet avis doux et sage, Et n'attends pas, pour songer au bonheur, Qu'il soit trop tard.

De mille attraits brillante à ton aurore,
Au tendre amour ouvre ton jeune cœur.
Tu le voudrais, et tu n'oses encore;
Crains son courroux s'il devient ton vainqueur
Un peu plus tard.

Retiens cec: Pour gentille fillette, Il n'est, Églé, qu'une heureuse saison; Quand est passé joit temps d'anourette, A ses soupirs l'enfant malin répond: Il est trop tard.

Las des rigueurs d'une beauté rebelle, Lorsque l'amour commence à s'envoler, C'est pour jamais qu'il fuit à tire d'aile; On le regrette, on veut le rappeler : Il est trop tard!

Paroles de Coupigny, musique de PLANTADE.

# L'Ermite de Sainte Avelle.

### ROMANCE.

Aux rochers de Sainte-Avelle, La reine Berthe, autrefois, Fit bâtir une chapelle. A Notre-Dame des Bois. Ce fut dans ce heu sauvage Qu'un jour, lisant son missel, L'ermite du voisinage Reçut un beau damoisel.

Bien que le vieillard, d'avance, Cherchàt à le rassurer, L'étranger, en sa présence, Soudain se prit à pleurer. « Mon fils, dit le solitaire, Parlez, d'où naissent vos pleurs! — Hélas! je n'ose, mon père, Vous avouer mes douleurs.

Pour avoir de noble dame Obtenu simple baiser, Je vais brulant d'une flamme Que rien ne peut apaiser. Oh! dites-moi, je vous prie, Par quel charme si fatal, Le doux baiser d'une amie Est cause de tant de mal.

Si je dors, un trouble extrême Précipite mon réveil; Et je ne peux, la nuit même, Reposer dans mon sommeil. Tout vient irriter ma peine, Tout m'offre le souvenir De la belle châtelaine Dont les baisers font mourir.

Mais le sire de Contade La tient sous sa dure loi, Et j'apprends qu'à la croisade fi me faut suivre le roi. Je viens donc lei, mon père, Vous demander instamment Ou croix bénite ou rosaire Pour apaiser mon tourment.

— Mon fils, répondit l'ermite, De Notre-Dame des Bois Le pouvoir est sans limite, Et le ciel s'ouvre à sa voix; Mais, hélas! sur cette terre, Où l'homme ne vit qu'un jour, Il n'est ni croix ni rosaire Qui guérisse de l'amour.

Paroles de M. S. E. GÉRAUB

# Le Juif errant.

Il est probable que la légende fabuleuse du Juif errant est une allégorie de la dispersion des Juifs, inventée dans les temps d'ignorance et de superstition où ce peuple était proscrit par toute la terre.

La tradition du Juif errant a commencé à s'accréditer vers le commencement du XIII<sup>e</sup> siècle. Matthieu Paris, chroniqueur anglais qui vivait en 1228, en a parlé comme d'un personnage qui avait été vu par un archevêque de la Grande Arménie. Cet homme, nommé, selon lui, Carthophilus, était portier du prétoire; il frappa Jésus dans le dos, et lui dit: Marche, Jésus; pourquoi t'arrétes-tu? Jésus, se retournant, lui dit: Je vais, et toi, tu altendras ma seconde venue. Depuis, cet homme fut baptisé et appelé Joseph, par Ananias, qui avait baptisé l'apôtre saint Paul. Cependant il marche continuellement, et tous les cent ans il renaît et revient à l'âge qu'il avait à l'époque de la Passion. D'autres traditions le nomment Michab-Ader, et la Rapsodie tyrique du poëte allemand Schubark le nomme Ahasser.

On prétendit l'avoir vu à Hambourg en 1542, en France en 1604, à Bruxelles en 1774. C'est à cette date qu'on rapporte la complainte et le portrait prétendu véritable qui l'accompagne.

Dans cette complainte aussi naïve que pauvrement rimée, comme dans une autre de 1609, le Juif errant dit qu'il était cordonnier et qu'il s'appelle Isaac Laquedem. Une lettre de l'Espion turc, de 1644, raconte le passage du Juif errant à Paris. Ce personnage a été employé dans le roman du Moine, par Lewis. M. Ed. Quinet a composé sur

lui un livre intitulé Ahasverus. Enfin, tout le monde connaît le roman de M. Eugène Sue, dont le Juif errant n'est que le prétexte.

Air de chasse.

Est-il rien sur la terre Qui soit plus surprenant Que la grande misère Du pauvre Juif errant? Que son sort malheureux Paraît triste et fâcheux!

Des bourgeois de la ville De Bruxelle en Brabant, D'une façon civile L'accostent en passant. Jamais ils n'avaient vu Un homme si barbu.

Son habit, tout difforme Et très-mal arrangé, Fit croire que cet homme Était fort étranger, Portant, comme ouvrier, Devant lui un tablier.

On lui dit: « Bonjour, maitre, De grâce accordez-nous La satisfaction d'être Un moment avec vous. Ne nous refusez pas, Tardez un peu vos pas.

- Messieurs, je vous proteste Que j'ai bien du malheur; Jamais je ne m'arrête, Ni iei, ni ailleurs; Par beau ou mauvais temps, Je marche incessamment.
- Entrez dans cette auberge Vénérable vieillard; D'un pot de bière fraîche Vous prendrez votre part. Nous vous régalerons Le mieux que nous pourrons.
- J'accepterai de hoire Deux coups avecque vous, Mais je ne puis m'asseoir; Je dois rester debout. Je suis, en vérité, Confus de vos bontés.
- De connaître votre âge
  Nous serions curieux :
  A voir votre visage
  Vous paraîssez fort vieux;

Vous avez bien cent ans: Vous montrez bien autant.

— La vieillesse me gêne; J'ai bien dix-huit cents ans. Chose sûre et certaine, Je passe encor douze ans; J'avais douze ans passés Quand Jésus-Christ est nc.

- N'êtes-vous point cet homme De qui l'on parle tant, Que l'Écriture nomme Issac, Juif errant? De grace, dites-nous Si c'est sûrement vous.

— Isaac Laquedem Pour nom me fut donné; Né à Jérusalem, Ville bien renommée; Oui c'est moi, mes enfants, Oui suis le Juif errant.

Juste ciel! que ma ronde Est pénible pour moi! Je fais le tour du monde Pour la cinquième fois. Chacun meurt à son touc. Et moi je vis toujours! Je traverse les mers, Les rivières, les ruisseaux, Les forêts, les déserts, Les montagnes, les coteaux; Les plaines, les vallons, Tous chemins me sont bons.

J'ai vu dedans l'Europe, Ainsi que dans l'Asie, Des batailles et des chocs Qui coûtaient bien des vies : Je les ai traversés Sans y être blessé.

J'ai vu dans l'Amérique, C'est une vérité, Ainsi que dans l'Afrique, Grande mortalité: La mort ne me peut rien, Je m'en aperçois bien.

Je n'ai point de ressource En maison ni en bien; J'ai cinq sous dans ma bourse: Voilà tout mon moyen. En tous lieux, en tout temps, J'en ai toujours autant.

Nous pensions comme un songe
 Le récit de vos maux;

Nous traitions de mensonge Tous vos plus grands travaux; Aujourd'hui nous voyons Que nous nous meprenions.

Vous étiez donc coupable De quelque grand péché, Pour que Dieu tout aimable Vous eût tant affligé? Dites-nous l'occasion De cette punition.

— C'est ma cruelle audace Qui causa mon malheur; Si mon crime s'efface, J'aurai bien du bonheur. J'ai traité mon Sauveur Avec trop de rigueur.

Sur le mont du Calvaire, Jésus portait sa croix; Il me dit débonnaire, Passant devant chez moi : . « Veux-tu bien, mon ami,

« Que je repose ici?»

Moi, brutal et rebelle, Je lui dis sans raison:

« Ote-toi, criminel,

" De devant ma maison ; .

« Avance et marche done.

« Car tu me fais affront, »

Jésus, la bonté même. Me dit en soupirant : « Tu marcheras toi-même « Pendant plus de mille ans ; « Le dernier jugement

« Finira ton tourment. »

De chez moi, à l'heure même. Je sortis bien chagrin; Avec douleur extrême. Je me mis en chemin. Dès ce jour-là je suis En marche jour et nuit.

Messieurs, le temps me presse, Adieu la compagnie; Grace à vos politesses. Je vous en remercie; Je suis trop tourmenté Quand je suis arrêté. »

# Histoire de Damon et d'Henriette.

Henriette était fille P'un baron de renom; D'une ancienne famille Était le beau Damon; Il était fait au tour, Elle était jeune et belle, Et du parfait amour Ils étaient le modèle.

Damon, plein de tendresse, Un dinianche matin, Ayant oui la messe D'un père capucin, S'en fut chez le baron, D'un air civil et tendre: « Je m'appelle Damon; Acceptez-moi pour gendre.

— Mon beau galant, ma fille N'est nullement pour vous ; Car, derrière une grille, Dieu sera son époux. J'ai des meubles de prix , De l'or en abondance, Ce sera pour mon fils, l'en donne l'assurance.

— Ah! gardez vos richesses Monsieur, et votre bien; Je vous fais la promesse De n'y prétendre rien. Comme vous j'ai de l'or, Tout ce que je souhaite, Et de tous vos trésors, Je ne veux qu'Henriette. »

Ce vieillard malhonnète
S'en fut, sur ce propos,
En secouant la tête
Et lui tournant le dos;
Comme un père inhumain,
Traina la nuit suivante
Dans un couvent, bien loin
La victime innocente.

Hélas! quel triste orage Pour ces tendres amants; Que ce cruel partage Leur cause de tourments! Damon a beau chercher Sa charmante Henriette, Mais il ne peut trouver Le lieu de sa retraite. L'abbesse prend à tàche De lui tourner l'esprit; Lui parlant sans relàche Et de règle et d'habit: « Prends le voile au plus tôt, Orne-s-en docc ta tête, Et les anges d'en haut En chanteront la fête.

— Ah! madame l'abbesse, Ramassez vos bandeaux; Je ne puis par faiblesse Tomber dans vos panneaux. Pour un sort plus heureux Le dieu d'amour m'appelle; Damon a tous mes vœux, Je lui serai fidèle.

On envoie d'Allemagne Une lettre au baron, Lui mandant que Guillaume Vient de perdre son nom Dáns un sanglant combat, Montrant son grand courage Mais un seul coup dompta Mais un seul coup dompta Ce guerrier redoutable.

En lisant cette lettre, Poussait mille soupirs, Pleurant avec tendresse La mort de son cher fils. « J'avais, dit-il, gardé Pour toi bien des richesses. Mais le ciel a vengé Le malheur d'Henriette. »

Le lendemain à la grille Henriette il fut voir, Lui dit: « Ma pauvre fille, Je meurs de désespoir. Le ciel me punit bien De mon trop de rudesse; Mais tu n'y perdras rien, Je te rends ma tendresse.

- Qu'avez-vous donc, cher père. Qui vous chagrine tant? — Ma fille, ton pauvre frère Est mort en combattant, En défendant le roi, Au pays d'Allemagne, Et je n'ai plus que toi Pour être ma compagne.
- Or, en ce moment même, Ah! mon père, arrêtez! Celui que mon cœur aime, Yous me le donnerez?

#### POPULAIRES.

- Depuis longtemps , hélas ! Ma fille , en Italie , On dit qu'à Castella Il a perdu la vie.

- Cruelle destinée!
Quoi! mon amant est mort!
Sa vie est terminée,
Et moi je vis encor!
Destin trop rigoureux,
Et vous, père barbare,
Yotre insensible cœur
A jamais nous sépare.

Adieu donc, mon aimable, Je ne te verrai plus! Ton souvenir m'accable; Tes soins sont superflus. Adieu, cher tourtereau, Ta chère tourterelle Au delà du tombeau, Oui, te sera fidèle.

Ah! madame l'abbesse.
Donnez-moi un habit;
Un sant désir me presse
D'être de vos brebis.
Coupez mes blonds cheveux,
Dont j'eus un soin extrême;

Arrachez-en les nœuds : J'ai perdu ce que j'aime.

Adieu donc, mon cher père, Et toutes mes amies! Dedans ce monastère .e veux finir ma vie, Passer mes tristes ans Sous un habit de nonne, Prier pour mes parents. Que le ciel leur pardonne. »

La vollà donc'novice. Le grand dommage, hélas! Que sous un noir cilice Soient cachés tant d'appas! Son père veut encor L'arracher de la grille; Mais son amant est mort Elle yeut rester fille.

Or, justement la veille De sa profession (Écoutez la merveille Digne d'attention), En tous lieux on publie Qu'un captif racheté Revient de la Turquie, Jeune et de qualité. On parle dans la ville
be ce captif si beau;
D'une façon civile
Chacun lui fait cadeau.
Les dames, dont les cœurs
Sont tendres de nature,
Versent toutes des pleurs
Sur sa triste aventure.

L'abbesse, curieuse, A son tour veut le voir; Chaque religieuse Se trausporte au parloir; Un secret mouvement Y conduit Henriette, Qui ordinairement Restait en sa chambrette.

« Beau captif, dit l'abbesse, Quel est votre malheur? A vous je m'intéresse. — Madame, trop d'honneur; Je ne puis maintenant Dire comme on me nomme; Apprenez seulement Que je suis gentilhomme.

J'aimais d'amour fidèle Une jeune beauté; La jeune demoiselle M'aimait de son côté; Mais son père inhumain Autrement en ordonne, Et m'enlève un matin Cette aimable personne.

Où l'a-t-il donc cachée, Ce père rigoureux? Sept ans je l'ai cherchée En cent différents lieux. Par tout pays je cours, Cherchant, sans espérance, Celle qui doit un jour Terminer ma souffrance.

Pris par un vieux corsaire, Me vendit sans pitié, Et d'un cœur débonnaire J'ai gardé l'amitié; Mais sa fille enchantée, Quoique charmante et belle, Me voulait épouser. Pour moi quelle nouvelle!

Enfin , de mes refus Cette fille se rebute; Pendant un an et plus Elle me persécue, Et son ordre m'oblige A de rudes travaux. Leur souvenir m'afflige En vous disant ces mots.

C'était fait de ma vie, J'en désirais la fin, Quand le ciel en Turquie Conduit les Mathurins; Ils brisent mes liens, Au patron ils n'achètent. Pour moi le jour n'est rien Sans ma chère Henriette.»

La novice, éperdue, Succombe à ce discours; Chaque sœur se remue Pour lui donner secours. Elle ouvre un œil mourant, Disant, toute tremblante: « Damon, mon cher Damon, Tu revois ton amante. »

A la voix de la fille, Damon perd la raison. Il veut forcer la grille Ou brûler la maison, Et, pour le retenir, Il faut qu'on lui promette De lui faire obtenir Sa constante Henriette.

Le vieux baron arrive Pour la profession; Une amitié si vive Lui fait compassion. Le voilà consentant De signer l'alliance; Il veut, dès ce moment, Combler leur espérance.

L'on fit ce mariage
Tout en solennité;
Leurs parents de tout âge;
Chacun s'y est trouvé.
Après tant de douleurs,
De traverse et de gênes,
L'on unit ces deux cœurs,
Récompensant leurs peines.

# Cantique de Geneviève de Brabant.

Approchez-vous, honorable assistance, Pour entendre réciter en ce lieu L'innocence reconnué et patience De Geneviève très-aimée de Dieu; Étant comtesse, De grande noblesse, Née du Brabant était assurément.

Geneviève fut nommée au baptême : Ses père et mère l'aimaient tendrement : La solitude prenait d'elle-même , ' Donnant son cœur au Sauveur tout-puissant Son grand mérite

Fit qu'à la suite, Dès dix-huit ans fut mariée richement.

En peu de temps s'éleva grande guerre, Son mari, seigneur du Palatinat, Fut obligé, pour son honneur et gloire, De quitter la comitesse en cet état,

Étant enceinte D'un mois sans feinte , Fait ses adieux, ayant les larmes aux yeux

Il a laissé son aimable comtesse Entre les mains d'un méchant intendant. Qui la voulut séduire par finesse, Et l'honneur lui ravir subitement.

Mais cette dame
Pleine de charme
N'y voulut consentir aucunement.

Ce malheureux accusa sa maîtresse D'avoir péclié avec son cuisinier: Le serviteur fit mourir par adresse, Et la comtesse fit emprisonner; Chose assurée.

Est accouchée.

Dans la prison , d'un beau petit garçon,

Le temps finit toute cette grand' guerre, Et le seigneur revint en son pays. Golo s'en fut au-devant de son maitre, Jusqu'à Strasbourg, accomplir son envie.

Ce téméraire Lui fit accroire

Que sa femme adultère avait commis.

Étant troublé de chagrin dans son âme. Il ordonna à Golo, ce tyran, D'aller au plutôt faire tuer sa dame . Et massacrer son petit innocent.

Ce méchant traitre. Quittant son maître,

Va. d'un grand cœur, exercer sa fureur.

Ce bourreau de Geneviève si tendre, La dépouilla de ses habillements; De vieux haillons la fit vêtir, et prendre Par deux valets fort rudes et très-puissants

L'ont emmenée. Bien désolée.

Dans la forêt avec son cher enfant.

Geneviève, approchant du supplice. Dit à ses deux valets, tout en pleurant : « Si vous voulez me rendre un grand service, Faites-moi mourir avec mon cher enfant:

Et sans remise Je suis soumise A votre volonté présentement. »

La regardant, l'un dit: « Qu'allons-nous faire Quoi! un massacre! je n'en ferai rien; Faire mourir notre aimable maitresse.... Peut-être un jour nous fera-t-elle du bien.

Sauvez-vons, dame Pleine de charme; Dans ces forêts qu'on ne vous voie jamais. »

Celui qui a fait grâce à sa maîtresse, Dit: « Je sais bien comment tromper Golo, La langue d'un chien, nous faut, par finesse, Prendre et porter à ce cruel bourreau.

Ce traître infame, Dedans son ame Dira: C'est celle de Geneviève au tombeau. »

Ausfond d'un bois, dedans une carrière, Geneviève demeura pauvrement, Etant sans pain, sans feu et sans lumière Ni compagnie que de son cher enfant. Mais l'assistance

Qui la substante C'est le bon Dieu, qui la garde en tout lieu. Elle fut visitée par une pauvre biche Qui tous les jours allaitait son enfant. Tous les oiseaux chantent et la réjouissent, L'accoutumant à leur aimable chant:

Les bêtes farouches Près d'elle se couchent, Divertissant elle et son cher enfant.

Voilà son mari qui est en grande peine Dans son château, consolé par Golo; Ce n'est que jeux, que festins qu'on lui mêne, Mais ces plaisirs sont très-mal à propos; Car, dans son âme,

Sa chère dame, Ge châtelain pleure avec grand chagrin.

Jésus-Christ a découvert l'innocence De Geneviève, par sa grande bonté : Chassant dans la forêt en diligence, Le comte des chasseurs s'est écarté,

Après la biche, Qui est nourrice De son enfant, qu'elle allaitait souvent.

Im pauvre biche se sauve au plus vite Dedans la grotte, auprès de l'innocent; Le comte aussitôt, faisant la poursuite Pour la tirer de ces lieux promptement,

Vit la figure D'une créature Qui etait auprès de son cher enfant. Apercevant dans cette grotte obscure Cette femme couverte de cheveux, Lui demanda: « Qui êtes-vous, créature? Que faites-vous dans ces lieux ténébreux? Ma chère amie.

Je vous en prie, Dites-moi donc, s'il vous plaît, votre nom

— Geneviève, c'est mon nom d'assurance, Née du Brabant, où sont tous mes parents. En grand seigneur m'épousa sans doutance, Dans son pays m'emmena promptement.

le suis comtesse De grande noblesse.

Mais mon mari fait de moi grand mépris.

Il m'a laissée, étant d'un mois enceinte Entre les mains d'un méchant intendant, Qui a voulu me séduire par contrainte, Et puis me faire mourir vilainement;

puis me faire mourir vilainement;

De rage félonne

Dit à deux hommes

De me tuer moi et mon cher enfant. »

Le comte ému, reconnaissant sa femme Dedans ce lieu, la regarde en pleurant. « Quoi! est-ce vous, Geneviève, chère dame, Pour qui je pleure il y a si longtemps?

Mon Dieu! quelle grâce, Dans cette place

De retrouver ma très-chère moitié. »

Ah! quelle joie! Au son de la trompette, Voici venir la chasse et les chasseurs, Qui reconnurent le comte, je proteste, A ses côtés et sa femme et son cœur.

L'enfant, la biche, Les chiens chérissent;

Les serviteurs rendent grâce au Seigneur.

Tous les oiseaux et les bêtes sauvages Regrettent Geneviève par leur chant, Pleurent et gémissent par leurs doux ramages En chantant tous d'un ton fort languissant,

Pleurant la perte Et la retraite De Geneviève et de son cher enfant.

Ce grand seigneur, pour punir l'insolence Et la perfidie du traitre Golo, Le fit juger par très-juste sentence, D'être écorché tout vif par un bourreau.

> A la voirie L'on certifie

Que son corps y fut jeté par morceaux.

Fort peu de temps notre illustre princesse Resta vivante avec son cher mari. Malgré ses chères et tendres caresses, Eile ne pensait qu'au Sauveur Jésus-Christ. Dans sa chère àme.

Remplie de flamme, Elle priait Dieu tant le jour que la nuit. Elle ne pouvait manger que des racines Dont elle s'était nourrie dans les bois ; Ce qui fait que son mari se chagrine , Offrant toujours des vœux au roi des rois Ou'il s'intéresse

De sa princesse, Qui suivait si austèrement ses lois.

« Puissant seigneur, par amour, je vous prie Et puisqu'anjourd'hui il faut nous quitter, Que mon cher fils, ma douce compagnie, Tienne tonjours place à votre côté; Oue la souffrance

De son enfance Fasse preuve de ma fidélité. »

Geneviève à ce moment rendit l'âme Au roi des rois , le Sauveur tout-puissant. Benoni de tout son cœur et son âme Poussait des cris terribles et languissants

Se jetant par terre Lui et son père, ' Se lamertant, pleurant amèrement.

Du ciel alors sortit une lumière, Comme un rayon d'un soleil tout nouveau, Dont la clarté dura la nuit entière; Rien n'a paru au monde de plus beau.

Les pauvres et riches, Jusqu'à la biche, Tout a suivi Geneviève au tombeau. Pour conserver à jamais l'innocence De Geneviève accusée par Golo, La pauvre biche veut par sa souffrance La prouver par un miracle nouveau,

Puisqu'elle est morte, Quoi qu'on lui porte, Sans boire ni manger sur le tombeau.

## Fualdès.

Cette complainte a été publiée en quarante-huit couplets. Nous ne donnons que ceux qui nous ont paru nécessaires à la description de cet horrible crime. C'est une plaisanterie de mauvais goût sur une chose atroce, com posée par C..., dentiste.

Ecoutez, peuples de France, Du royaume de Chili, Peuples de Russie, aussi Du cap de Bonne-Espérance, Le mémorable accident D'un crime très-conséquent. Capitale du Rouergue, Vieille ville de Rhodez, Tu vis de sanglants forfait. A quatre pas de l'Ambergue, Faits par des cœurs aussi durs Comme tes antiques murs.

De très-honnête lignée Vinrent Bastide et Jausion , Pour la malédiction De cette ville indignée ; Car d'Rhodez les habitants Ont presqu'tous des sentiments.

Bastide le gigantesque, Moins deux pouces ayant six pieds. Fut un scélérat fieffé Et même sans politesse, Et Jausion l'insidieux Sanguinaire, avaricieux.

Es méditent la ruine D'un magistrat très-pruden: Leur ami , leur confident; Mais ne pensant pas le crime, il ne se méfiait pas Qu'on complotait son trépas.

Hélas! par un sort étrange . Pouvant vivre honnêtement, Ayant femme et des enfants, Jausion, l'agent de change, Pour acquitter ses effets Résolut ce grand forfait.

Bastide le formidable, Le dix-neuf mars, à Rhodez, Chez le vicillard Fualdès Entre avec un air aimable, Dit: « Je dois à mon ami; Je fais son compte aujourd'hui.»

Ces deux beaux frères perfides Prennent des associés : Bach et le porteur Bousquier, Et Missonnier l'imbécile, Et Colard est pour certain Un ancien soldat du train.

Dedans la maison Bancale, Lieu de prostitution, Les bandits de l'Aveyron, Vont faire leur bacchanale; Car pour un crime odieux, Rien n'est tel qu'un mauvais lieu.

Alors le couple farouche Saisit Fualdès au Terral; Avec un mouchoir fatal On lui tamponne la bouche:

#### POPULAIRES.

On remplit son nez de son Pour intercepter le son.

Dans cet infame repaire Ils le poussent malgré lui , Lui déchirant son habit , Jetant son chapeau par terre , Et des vielleurs insolents Assourdissent les passants.

Sur la table de cuisine Ils l'étendent aussitôt; Jausion prend son couteau Pour égorger la victime; Mais Fualdès, d'un coup de ten:pe. S'y soustrait adroitement.

Sitôt l'Hercule Bastide Le relève à bras tendu; De Jausson éperdu Prenant le fer homicide : «Est-ce là comme on s'y prend? Va, tu n'es qu'un innocent.»

« Puisque sans raison plausible , Yous me tuez , mes amis , De mourir en étourdi , Cela ne m'est pas possible : Ah! laissez-moi dans ce lieu Faire ma paix avec Dieu. » Ce géant épouvantable Lui répond grossièrement : «Ti pourras dans un instant Faire paix avec le Diable.» Ensuite d'un large coup Il lui traverse le cou.

Voilà le sang qui s'épanche, Mais la Bancale aux aguets Le reçoit dans un baquet, Disant: « En place d'eau blanche, Y mettant un peu de son, Ça sera pour mon cochon.»

Fualdès meurt, et Jausion fouille. Prenant le passe-partout. « Ramass' tout, » dit Bustide. Il empoigne la grenouille, Bague, clef, argent compnant, Montant bien à dix-sept francs.

Alors chacun à la hâte, Colard, Benoit, Missonnier, Et Bach, le contrebandier, Mettant la main à la pâte, Le malheureux maltraité Se trouve être empaqueté.

Certain bruit frappe l'ouie De Bastide furieux : Un homme s'offre à ses yeux, Qui dit : «Sauvez-moi la vie; Car, sous ce déguisement, Je suis Clarisse Enjalran.»

Lors d'une main téméraire Ce monstre licencieux Veut s'assurer de son mieux A quel homme il a affaire, Et, trouvant le fait constant, Teint son pantalon de sang.

Sans égard et sans scrúpule Il a levé le couteau. Jausion lui dit: « Nigaud, Quelle action ridicule Un cadavre est onéreux, Que feras-tu donc de deux?»

On traine l'infortunée Sur le corps tout palpitant; On lui fait prêter serment. Sitot qu'elle est engagée, Jausion officieux La fait sortir de ces lieux.

Quand ils sont dedans la rue, Jausion lui dit d'un air fier: « Par le poison ou le fer, Si tu causes t'es perdue. » Manson rend du fond du cœur Grâce à son tendre sauveur.

Bousquier dit avec franchise, En contemplant cette horreur: «Je ne serai pas porteur De pareille marchandise. Comment, mon cher ami Bach, Est-ce donc là ton tabac?»

Mais, Bousquier faisant la mine De sortir de ce logis, Bastide prend son fusil, L'applique sur la poitrine De Bousquier, disant: « Butor, Si ta bouges tu es mort.»

Bastide, ivre de carnage, Donne l'ordre du départ: En avant voilà qu'il part; Jausion doit fermer la marche; Et les autres du brancard Saisissent chacun un quart.

Alors de l'affreux repaire Sort le cortége sanglant : Colard et Bancal devant, Bousquier, Bach , portaient derrière; Missonnier, ne portant rien , S'en va la canne à la main. En allant à la rivière, Jausion tombe d'effroi. Bastide lui dit : «Eh quoi! Que crains-tu?» Le cher beau-frère Lui répond : « Je n'ai pas peur, » Mais tremblait comme un voleur.

Enfin l'on arrive au terme : Le corps, désempaqueté, Dans l'Aveyron est jeté; Bastide alors, d'un air ferme, S'éloigne avec Jausion; Chacun tourne les talons.

# Le comte Orry.

La romance picarde du comte Orry n'était qu'une tradition de province qui datait du XIV° ou du XV° siècle, et dont il ne restait que quelques fragments, lorsque La Place en remplit les lacunes, en rajeunit le langage, et l'inséra dans son recueil de pièces intéressantes et peu connues, en 1785. MM. Scribe et Poirson en ont fait le sujet d'un fort joli vaudeville joué en 1816. C'est de cette époque que date la réputation du comte Orry, qui jusque-là avait été circonscrite dans les villages de la Picardie, et qui s'est encore agrandie lorsque les mêmes auteurs ont fait, en 1828, de leur vaudeville un opéra, et qu'il a été embelli de la musique du célèbre Rossini.

Le comte Orry disait pour s'égayer Qu'il voulait prendre le couvent de Farmoutier, Pour plaire aux nonnes et pour les désennuyer.

Ce comte Orry, châtelain redouté, Après la chasse n'aimait rien que la galté, Que la bombance, les combats et la beauté.

« Holà! mon page, venez me conseiller. L'amour me berce, et je ne puis sommeiller Comment m'y prendre pour dans ce couvent [entrer?

—Sire, il faut prendre quatorze chevaliers, Et tous en nonnes il vous les faut habiller, Puis, à nuit close, à la porte aller heurter.»

Orry va prendre quatorze chevaliers; Et tous, en nonnes, Orry les fait habiller: Puis, à nuit close, à la porte ils vont heurter. -« Holà! qui frappe? qui mène un si grand [bruit? -Ce sont des nonnes, et qui ne vont que de nuiv

-Ce sont des nonnes, et qui ne vont que de nuiv Qui sont en crainte de ce maudit comte Orry.»

Survient l'abbesse, les yeux tout endormis... « Soyez, mesdames, bienvenues en ce logis... Mais comment faire? où trouver quatorze lits? »

Chaque nonnette, d'un cœur vraiment [chrétien, Auxétrangères, offrela moitié du sien... « Soit, dit l'abbesse, sœur Colette aura le [mien. »

La sœur Colette, c'était le comte Orry, Qui, pour l'abbesse, d'amour ayant appétit, Dans sa peau grille de trouver la pie au nid.

Fraiche, dodue, œil noir et blanches dents, Gentil corsage, peau d'hermine et pieds d'en-[fants, La dame abbesse ne comptait pas vingt-cinq ans.

Au lit ensemble tous les deux bien pressés....
«Ah! dit l'abbesse, ciel! comme vous m'embrassex
— Vrai Dieu! madame, peut-on vous aimer assex?

- Ah! sœur Colette, qu'avez bien le cœur [bon!...

Mais, sœur Colette, qu'avez bien rude menton!

— Parbleu! madame, ainsi mes compagnes l'on!

- Toutes mes nonnes, venez me secourir! Croix et bannière, l'eau bénite allez quérir; Car je suis prise par ce maudit comte Orry.

— Ah! dame abbesse, vous avez beau crier; Laissez en place croix, bannière et bénitier, Car chaque nonne est avec son chevalier.

La pauvre abbesse, après un plus grand cri, Sans voir de nonnes, n'espérant plus de merci, Prit patience avec sœur Colette aussi.

Neuf mois ensuite, vers la fin de janvier, L'histoire ajoute, comme un fait singulier, Que chaque nonne fit un petit chevalier.

### La Tentation de saint Antoine.

Air: Plus inconstant que l'onde.

Ciel! l'univers va-t-il donc se dissoudre? Quel bruit! quels cris! quel horrible fracas! Devant moi je vois la foudre; Elle tombe par éclats: Tout est en poudre Sur mon grabat.
Grand Dieu! du haut des cieux
Vois ma disgrace,
Et par ta grace
Fais que je chasse
L'enfer de ces lieux.

Air : Du haut en bas.

C'était ainsi
Qu'Antoine exprimait ses alarmes;
C'était ainsi
Qu'Antoine exprimait son souci,
Lorsque le diable, par ses charmes.
Venait chez lui faire vacarmes.
C'était ainsi.

Air : Des folies d'Espagne.

On vit sortir d'une grotte profonde Mille démons, mille spectres divers; Des noirs esprits toute la troupe immonde Pour le tenter, déserta les enfers.

Air : Turelure, lure, et flon , flon , flon

On vit des démons De tous les cantons, De la ville et de la campagne, De la Cochinchine et d'Espagne; On vit des diables blondins. Des bruns , des gris et des châtains ; Les bruns , surtout, méchants lutins Faisaient remuer des pantins.

Turelure, lure, Et flon, flon, flon, Tous avaient leur ton, Leur allure.

## Air: La faridondaine.

Quelques-uns prirent le cochon
De ce bon saint Antoine,
Et, lui mettant un capuchon,
Ils en firent un moine.
Il n'en coûtait que la façon
La faridondaine,
La faridondon:
Peut-être en avait-il l'esprit
Biribi,
A la façon de Barbari
Mon ami.

Air: Dans un détour

Sur un sofa Une diablesse en falbala , Aux regards fripons , Découvrait deux jolis monte Ronds. Air : Au fond de caveau.

Ronflant comme un cochon, On voyait sur un trône Un des envoyés de Pluton. Il portait pour couronne Un vieux réchaud sans fond, Et pour sceptre un tison. Sous ses pieds un démon Vomissait du canon. Le diable s'éveille, s'étonne, Et dit: « Garçon,

# Air : La Pierre-Fitoise.

Courez vite, prenez le patron, Et faites-le moi danser en rond! Courez vite, prenez le patron, Tirez-le par son cordon. Bon!»

« Messieurs les démons , laissez-moi donc.

Non, tu chanteras,
 Tu sauteras,
 Tu danseras.

- Messieurs les démons , laissez-moi donc.

- Non , tu chanteras.

Tu sauteras.

Courez vite, prenez le patron,

Tirez-le par son cordon.
Bon!

Air: Quand la mer Rouge apparut.

Le saint, craignant de pécher,
Dans cette aventure,
S'en fut vite se cacher
Sous sa couverture.
Mais montant sur son châlit,
Il rencontra dans son lit
Un minois fripon,
Un joli tendron;
Sous des traits,
Pleins d'attraits,
Une concubine:
C'était Proserpune.

Air : Nous autres, bons villageois.

Piqué dans ce bacchanal,
D'avoir vu qu'on lui brisait sa cruche,
Et qu'un derrière infernal
Avait fait caca dans sa huche;
Crainte aussi de tentation,
Notre saint prend un goupillon
Et flanque aux démons étonnés
De l'eau bénite par le nez.

Air : Des folies d'Espagne.

Tel qu'un voleur, sitôt qu'il voit main forte;

Tel qu'un soldat, à l'aspect des prévôts, On vit s'enfuir l'infernale cohorte, Et s'abîmer dans ses affreux cachots.

Air: Ah i maman, que je l'échappe belle!

"Ah! mon Dieu! que je l'échappe belle! Dit le saint tremblant, Tout en sortant De sa ruelle.

Ah! mon Dieu! que je l'échappe belle! Un moment plus tard , Je faisais le diable cornard .»

Air : Le démon malicieux et fin.

Le démon, quoiqu'il passe pour fin, Ne fut pas lors assez malin. Ah: s'il cût pris la forme de Toinette, Son air charmant, sa taille et ses appas, C'en était fait, la grâce était muette, Et saint Antoine cût volé dans ses bras

SEDAINE.

#### La Vestale.

A.r: Vlà c'que c'est qu'd'aller au bois.

J'aut' matin, je m' disais comm' ça : Mais qu'est qu'c'est donc qu'un opéra? Y'là qu'dans un'rue, au coin d' la Halle, J'lisons : la Vestale! Faut que j'm'en régale. C'est trois liv's douz' sous qu'ça m'coût'ra.: Un' vestale vaut ben ca.

Air : Décacheter sur mu Poste. On dit qu'la pièce est si triste

Qu'il faut pour qu'on y résiste Avoir un cœur d'rocher. Moi qui n'ai de mouchoir Qu'pour me moucher, Je m'en fus chez l'cousin Baptiste, Oni m'orte un mouchoir d'batiste.

Air : Tous les bourgeois de Chartres.

L'heur' du spectacle approche, J'me r'quinqu' pus vite qu' ça, Et les sonnett's en poche, J' courons à l'opéra; Mais voyant qu'pour entrer l'on s'hat dans [l'antichambre, J'me dis: Voyez queu chien d'honneur, Quand pour c'te Vestale d' malheur J'me s'rai foulé z'un membre!

Air : du Lendemain.

N' croyez pas, ma cocotte, Qu' tout exprès pour vos beaux yeux, J'allions, à propos d'botte, M'faire casser z'un' jambe ou deux; Je r'viendrons, n'vous en déplaise.... N' sait-on pas qu'il est d's endroits Où c' qu'on entre plus à l'aise La s'conde fois?

Air: Tarare Pompon.

J' nons pas pus tôt ach'vẻ, Qu' la parole étouffée, Par un' chienne d'bouffée Je m' sentons soulevé; Le déluge m'entraine, Et me v'ià z'en deux temps, Sans billet z'et sans peine, Dedans.

Air: A boire! à boire! à boire!
Silence! silence! silence!
V'là que la première act' commence;

Chacun m'dit : « Mettez chapeau bas. » Je l' mets par terre : il n' tomb'ra pas.

# Air : Il était une fille.

I' voyons un monastère Où c' qu'un' fille d'honneur Était r'ligieuse à contre-cœur. C'était monsieur son père Qui, l' jour qu'il trépassa, D' sa fille exigea ça... Ha !....

# Air: Quoi! ma voisine, es-tu fâchée?

Quand aux règles du monastère Un' fill' manquait

On vous la j'tait tout' vive en terre Comme un paquet.

Si la terre aujourd'hui d' nos belles Couvrait l's abus , J' crois ben gu' j'aurions pus de d'moi-

Dessous que d'sus.

# Air : Dans les gardes françaises.

V'là z'enfin un bel homme , Qu'alle avait pour amant , Qui r'vient vainqueur à Rome Avec son régiment.

Selles

Il apprend que l' cher père A cloîtré son objet... Il pleure, il s' désespère, Mais c'est comme s'il chantait.

Air : Traitant l'Amour sans pitie.

Dans c'pays-là, par bonheur, La loi voulait qu'on choisisse La Vestal' la plus novice · Pour couronner le vainqueur. « Tu r'viens comme Mars en carême Lui dit tout bas cell' qu'il aime, Pour rec'voir le diadème Du cœur dont t' as triomphé. » Il veut répondre ; il s'arrête, Il la r'garde d'un air bête. Et le v'là qui perd la tête Au moment d'être coiffé.

bis.

Air : Bonsoir, la compagnie.

Enfin. Un serr'ment d' main Lui dit : « Prends garde, On nous regarde, » L'v'là qui s'remet : V'là qu'ell' lui met Un beau plumet. "A c'te nuit, j' te l'promets. - A c'te nuit, j' te l'permets. » « Puisqu' la carimonie, Dit l'abbesse, est finie, Rentrez dans vot' dortoir; Jusqu'au revoir, Bon soir. »

## Air : A boire! à boire! à boire!

Silence! silence! silence!
V'là qu'la seconde act' commence
Et j' vois l'enceinte du saint lieu
Avec un réchaud z'au milieu.

Air : J'arrive à pied de province.

On ordonne à la r'ligieuse

D'entret'nir le feu; S'il s'éteint, la malheureuse N'aura pas beau jeu. A son devoir ell' s'apprête, N'osant dir' tout haut Qu'ell' a bien d'aut's feux en tête Que l'feu du réchaud.

## Air : Des fraises.

La v'là seule, et dans son cœur, Où qu' la passion s' concentre, Elle appelle son vainqueur; Mais que d'viendra son honneur s'il entre! s'il entre! Air : Du haut en bas.

« Il entrera , S' dit-elle au bout d'un bon quart d'heure ; Il entrera , Et puis après il sortira. Gn'y a bien assez longtemp<sup>5</sup> que j' pleure ; Du moins j'dirai

S'il faut que j'meure : Il est entré. »

Air : Une fille est un oiseau.

Sitôt pris, sitôt pendu;
Elle court ouvrir la porte.
L'amant, que l'plaisir transporte,
Accourt, d'amour éperdu.
« Faut qu' ce soir je t'appartienne;
J'ai ta parole, t'as la mienne,
Pus d'feu, pus d'réchaud qui tienne
— Ciel! m'arracher de c'lieu saint!
Bref, mèm' rage les consume;
Et tandis qu'leur feu s'allume,
V'là-t-i' pas qu'l'autre s'éteint!
bts.

Air : Au coin du feu.

« O ciel! je suis perdue! Dit la Vestale émue; Gn'y a pas d'bon Dieu! » Et v'là qu'la pauvre amante Tomb' glacée et tremblante Au coin du feu.

er.

Air des Trembleurs.

Les cris d'la belle évanouie Donn'nt l'alerte à l'abbaye, Qui s'éveill' tout ébahie; Et l'amant, qui s'sent morveux, Voyant qu'on crie à la garde, S'esbigne en disant: « Si j' tarde, Si j'm'amuse à la moutarde, Nous la gobons tous les deux.»

Air: Dépéchons, dépéchons, dépéchonsnous.

«Ah! mamsell', qu'avez-vous fait là! Dit d'un' voix d'tonnerre L'révérend du monastère;

Ah! mam'sell', qu'avez-vous fait là! Vot' feu s'est éteint, mais il vous en cuira. D'shabillez, d'shabillez, d'shabillez-la. Son affaire

Est claire:

Qu'à l'instant même on l'enterre, Et qu'ça mor.. et qu'ça mor.. et qu'ça mor-{bleu!

L'i apprenne une aut'fots à bien souffler son

## Air : des l'endus.

Là-d'sus on lui couv' l'estomac D'un ling' tout noir qu'a l'air d'un suc, L'orchest' li pince à sa manière Un' marche à porter l' diable en terre; Et la patiente, d' son côté, S' dit tout bas: « J' m'en avais douté. »

#### Air: A boire! à boire! à boire!

Silence! Silence! silence! V'la qu' la troisième act' commence. J'vois six tombeaux, sept, huit, neuf, dix. Qu'c'est gal comme un De profundis.

## Air : Au clair de la lune.

Au clair de la lune, L'amant, tout en l'air, Sur son infortune Vient chanter z'un air, Où c'qu'il dit: « Qu'all' meure. Et j' varrons beau train! S'il fait nuit à c't' heure, Il fra jour demain.»

#### Air des Fleurettes.

Mais drès que d'la Vestale Il entend v'nir l'convoi, Crac, le v'là qui détale, On n' sait pas trop pourquoi. Devant la fosse il s'arrète; On croit que l'pauvre officier D'chagrin va s'y j'ter l'premier, Mais pas si bète!

Air : Le port Mahon est pris.

Du plus haut d'la montagne L'enfant Descend;

Tout l'monde l'accompagne, Et tout bas chaq' compagne S'dit, en allongeant l'cou:

"V'là son trou,v'là son trou." Pendant l'Miserere Qu'entonne m'sieu l' curé, Blème et plus morte qu' vive,

Au bord du trou la Vestale arrive; Tout l' monde d'mand' qu'all' vive. L' curé répond : « Nenni, N, i, ni, c'est fini. »

Air: Bonjour, mon ami Vincent.

«Ctapendant, qu'il dit, j' veux bien Faire encor queuq' chose pour elle : Sur c'réchaud où gn'y a plus rien Mettez l'fichu d'la d'moiselle; Si l'ling' brûle, on n'l'enter'ra pas; S'il n'brûte pas, ell'n'l'échapp'ra pas. Vous l'voyez, aucune étincelle N'vient contremander son trépas; Or, pius d'débats;

Du haut en bas, Gn'ya pointza dir', faut qu'ell' saute le pas.

Air : Nous nous marierons dimanche.

« Douc'ment,
Dit l'amant,
Qui guettait l'moment;
Faut qu'enfin l'chap'let s'débrouille;
C'est moi qu'a tout fait;
Gråc' pour mon objet,

Sinon, j'ai là ma patrouille.
Par son trépas
D'un crim' vot'bras
Se souille.

Si ça n'est pas, J'veux qu'mon damas

Se rouille!

— Mon Dieu, comme il ment: Dit la pauvre enfant; Ni vu, ni connu, j't'embrouille. »

Air: Rlantanplan tirelire.

"Vite, à moi, mon régiment! En plein, plan, Rlantanplan, V'là z'un enterrement Qu'à l'instant, Et d'but en blanc Il faut mettre en déroute. Battons-nous, coût' que coûte, Quoique j' n'y voyons goutte. » Mais l'régiment Du couvent, En plein, plan,

Rlantanplan,
Qu'est pour l'enterr'ment,
Répond qu'il vers'ra son sang
Jusqu'à la dernièr' goutte.
Pendant queuqu' temps on doute
Qu'est-c' qu'emport'ra la r'doute.
Au hout d'un combat sanglant,
En plein, plan,

Rlantanplan,
Au lieu d'l'enterr'ment,
C'est l'régiment
De l'amant
Qui s'trouve être en déroute.

Air: Il a voulu, il n'a pas pu.

Gn'y a pas d'milieu, Faut s'dire adieu; C'est-i-ça qui vous l'coupe? Rien que d'les voir, 'Y'là mon mouchoir Qu'est trempe comme un' soupe, Air : N'est-il , amour , sous ton empire.

L' pauvre agneau descend dans la tombe , Qu' c'est pain béni! Sur sa tète l'couvercle r'tombe ; V'là qu'est fini. Pour si peu s'voir si maltraitée!

L' beau chien d'plaisir! Et n'la v'là-t-i' pas ben plantée Pour reverdir!

Air: Ciel! l'univers va-t-il donc se dissoudre?

Mais, patatras! v'là z'un éclair qui brille; Et l'Tout-Puissant, qui, j'dis n'est pas [manchot,

Pour sauver la pauvre fille,
Vous làche un pétard qui grille
L'diable d'chiffon qui pendait sur l'ré
Vive l'Père Eternel, [chaud.
Qui, d'son tonnerre,

Arrang' l'affaire!
J' n'y comptions guère;
C'est z'un coup du ciel.

Air: Ah! mon Dieu! que je l'échappai belle.

« Ah! mon Dieu! que je l'échappe bene! Dit en haussant l' cou Au-d'sus du trou La demoiselle; Au bon Dieu je d'vons un' fièr' chandelle Car je n'pouvons pas M'dissimuler qu'j'étions ben bas.»

Air : O filii et filiæ.

Tant y a que l'couple s'épousa, Et qu'chaqu' Vestal' dit, voyant ça: « Quand est-c' qu'autant m'en arriv'ra? Alleluia!»

DÉSAUGIERS.

#### La Paille.

Sur tout on a fait des chansons:
On a chanté le vin, les belles,
L'eau, le feu, les fleurs, les moissons,
Les brebis et les tourterelles;
Un auteur dont je suis bien loin
Fit des vers sur l'huitre à l'écaille,
Un autre en a fait sur le foin:
Je vais m'étendre sur la paille.

La paille couvre l'humble toit, Du laboureur modeste asile; Un lit de paille aussi reçoit Son corps fatigué, mais tranqui!le; Le riche, au sein de ses palais, Sur le duvet s'ennuie et baille. Peines, tourments sont sous le dais, Quand le bonheur est sur la paille.

La paille, tressée en réseaux, Du soleil garantit nos belles; Grâce à ces immenses chapeaux, Elles n'ont plus besoin d'ombrelles; Mais ils voilent trop leurs appas, Et Zéphir leur livre bataille. Il a raison: on ne doit pas Cacher les roses sous la paille.

Jadis, respectant ses serments, L'amant, lidèle à sa maîtresse, Pour elle encor, après trente ans, Brûlait d'une égaie tendresse; Hélas! on n'aime plus qu'un jour! De la constance l'on se raille; Et maintenant les feux d'amour Ne sont plus que des feux de paille.

Mais je n'aurais jamais fini Si, dans l'ardeur qui me travaille, l'entreprenais de dire ici Tout ce qui se fait sur la paille. Ami lecteur, je meurs d'effroi Que ta rigueur ne me chamaille;

#### CHANSONS

Sois indulgent, car avec toi Je ne veux pas rompre la paille.

SERVIÈRES.

## Les grandes Vérités.

Air : Aussitot que la lumière.

Oh! le bon siècle, mes frères, Que le siècle où nous vivons! On ne craint plus les carrières Pour quelques opinions. Plus libre que Philoxène, Je déchire le rideau; Coulez, mes vers, de ma veine. Peuple, voici du nouveau.

La chandelle nous éclaire, Le grand froid nous engourdit, L'eau fraiche nous désaltère, On dort bien dans un bon lit; On fait vendange en septembre, En juin viennent les chaleurs; Et quand je suis dans ma chambre. Je ne suis jamais ailleurs.

Rien n'est plus froid que la glace Pour saler il faut du sel. Tout fuit, tout s'use et tout passe, Dieu lui seul est éternel. Le Danube n'est pas l'Oise Le soir n'est pas le matin, Et le chemin de Pontoise N'est pas celui de Pantin.

Le plus sot n'est qu'une bête, Le plus sage est le-moins fou; Les pieds sont loin de la tête, La tête est bien près du cou. Quand on boit trop on s'enivre; La sauce fait le poisson; Un pain d'une demi-livre Pèse plus d'un quarteron.

Romulus a fondé Rome.
On se mouille quand il pleut,
Caton fut un honnète homme.
Ne s'enrichit pas qui veut.
On n'aime pas la moutarde
Que l'on sert après diné.
Parlez-moi d'une camarde
Pour avoir un petit nez.

Quand un malade a la fièvre Il ne se porte pas bien. Qui veut courir plus d'un lièvre, A coup sûr, n'attrape rien. Soufflez sur votre potage. Bientôt il refroidira; Enfermez votre fromage, Ou le chat le mangera.

Les chemises ont des manches.
Tout coquin n'est pas pendu.
Tout le monde court aux branches
Lorsque l'arbre est abattu.
Qui croit tout est trop crédule.
En mesure il faut danser.
Une écrevisse recule
Toujours au lieu d'avancer.

Point de mets que l'on ne mange. Mais il faut du pain avec, Et des perdrix sans orange Valent mieux qu'un hareng sec. Une tonne de vinaigre Ne prend pas un moucheron; A vouloir blanchir un nègre Un barbier perd son savon.

On ne se fait pas la barbe Avec un manche à halai; Plantez-moi de la rhubarbe. Vous n'aurez pas de navet. C'était le cheval de Troie Qui ne buvait pas de vin; Et les ânes qu'on emploie Ne sont pas tous au moulin.

l'ai vu des cailloux de pierre, Des arbres dans les forêts, Des poissons dans la rivière, Des grenouilles aux marais. l'ai vu le lièvre imbécile Craignant le vent qui soufflait, Et la girouette mobile Tournant au vent qui tournait.

Le bon sens vaut tous les livres; La sagesse est un trésor; Trente francs font trente livres; Du papier n'est pas de l'or; Par maint babillard qui beugle Le sourd n'est pas étourdi; Il n'est rien tel qu'un aveugle Pour n'y voir goutte à mid.

Attribuée au Cousin JACQUES.

#### Les Moines.

Nous sommes des moines De saint Bernardin, Qui se couchent tard
Et se lèvent matin,
Pour aller à matines
Vider leur flacon.
Et bon, bon, bon,
Et v'là qu'est bon,
Et bon, bon, bon.
Ah! voilà la vie,
La vie suivie,
Ah! voilà la vie que les moines font

A notre déjeûner Du bon chocolat Et du bon café Que l'on nomme moka La fine andouillette, La tranche de jambon, Et bon, bon, bon, etc.

A notre diner,
Un bon chapon gras
Qui trempe la soupe
Comme au mardi gras,
Lapins de garenne
Sentant la venaison.
Et bon, bon, bon, etc.

A notre goûter,'
Des petits oiseaux
Que l'on nomme cailles,
Bécasses et perdreaux,

La tarte sucrée, Les marrons de Lyon. Et bon, bon, bon, Et v'la qu'est bon, Et bon, bon, bon. Ah! voilà la vié, La vie suivie.

Ah! voilà la vie que les moines font.

#### Le Proverbe latin.

#### ROMANCE BACHIQUE.

Air: O Fontenay qu'embellissent les roses.

" Dieu! quels débris! dit, d'un ton lamen-[table,

Roch, arrivant après un grand repas. Frères gourmands, quoi! vous sortez de [table Ne me laissant que les os dans les plats!!

Plein de courroux, le vénérable Père, Soumis au jeune et regardant les os, Brisa les plats et cassa plus d'un verre, En s'écriant, morbleu, « libera nos. » Mais, tout a coup, du fond de la dépense, Vint une voix qui tout haut prononça : « Viens donc plus tôt, pour mieux farcir [ta panse.

" Pater, tarde venientibus ossa. "

## Le fond de la Besace.

Air des Trembleurs.

Un jour le bon frère Étieune, Avec le joyeux Eugène, Tous deux la besace pleine, Suivis du frère François, Entrant tous à la Galère, Y firent si bonne chère Aux dépens du monastère, Qu'ils s'enivrèrent tous trois.

Ces trois grands coquins de frères Perfides dépositaires Du diner de leurs confrères, S'en donnent jusqu'au menton; Puis ronds comme des futailles, Escortés de cent canailles, Du corps battant les murailles, Regagnèrent la maison. Le portier, qui les voit ivres, Leur demande où sont les vivres. «Bon: dit l'autre, avec ses livres, Nous prend-il pour des savants? Je me passe bien de lire, Mais pour chanter, boire et rire, Et tricher la tirelire, Bon: à cela je m'entends. »

Au refectoire on s'assemble, Vieux dont le ratelier tremble Et les jeunes, tous ensemble Ont an égal appéut. Mais, ò fortune ennemie! Est bien fou qui s'y confie, C'est ainsi que dans la vie, Ce qu'on croit tenir nous fuit.

Arrive frère Pancrace, Faisant piteuse grimace De ne rien voir à sa place, Pour boire ni pour manger, A son voisin il s'informe, S'il serait venu de Rome Quelque bref portant réforme Sur l'usage du diner.

« Bon! répond son camarade, N'ayez peur qu'on s'y hasarde, Sinon, je prends la cocarde Et je me férai Prussien. Qu'on me parle d'abstinence Quand j'ai bien rempli ma panse, J'y consens; mais sans pitance, Je suis fort mauvais chrétien.

-Resterons-nous donc tranquilles Comme de vieux imbéciles? Répliqua père Pamphile. Oh! pour le moins vengeons-nous; Prenons tous une sandale, Et, sans craînte de scandale, Allons battre la cymbale Sur les fesses de ces loups.»

Chacun ayant pris son arme, Fut partout porter l'alarme; Mais au milieu du vacarme, Frère Etienne fit un p... Mais un p... de telle taille, Que jamais jour de bataille, Canon chargé de mitraille Ne fit un pareil effet.

Ainsi finit la mêlée; Car la troupe épouvantée, S'enfuyant sur la montée, Pensa se rompre le cou; Tandis que le frère Étienne, Riant à perte d'haleine. Et frappant sur sa bedaine, Amorçait un second coup.

# L'arrivée de Nigaudin à Paris.

Les deux chansons suivantes ne sont pas richement rimées; mais elles donneront une idée de celles qu'on chante dans les carrefours et qui sont composées par les chanteurs eux-mêmes. Ces poésies faciles ne laissent pas que d'avoir leur intérêt dans l'histoire de notre lit-térature et de nos mœurs. Elles sont à la portée du peuple, qui les retient et les chante plus volontiers que des ouvrages de meilleur goût.

Air de la valse de : Une nuit de la Garde · Nationale.

Soudain,
Me l'vant de grand matin,
J'fais mon paquet fort bien,
Et je m'mets en voyage:
J'avions souliers, habits et bas.
Mon bâton sous le bras',

Vers Paris j'guide mes pas.

l'enrage, li vient un grand orage, Le tonnerre fait tapage; Mais, grand Dieu! quelle averse! J'suis mouillé jusqu'aux os. J'veux passer un ruisseau, V'là t'y pas qu'un lourdeau Me pousse et me renverse?

A peine à Paris, v'là qu'une belle Me dit, en me prenant la main : « Mon ami, comment qu'tu t'appelles? —Moi, mamselle? j'm'appelle Nigaudin.»

V'là qu'all' m'presse, Qu'all' m'caresse, Et me serre sur son sein. Quelle tendresse! Quelle ivresse De te voir, mon cher cousin

Enfin , La journé' s'pass' très-bien , Je dors jusqu'au lend'main La grasse matinée. A onze heur's , ma cousine me dit : Lève-toi , mon petit, Le déjeuner est cuit.

Après m'être fait bien du corps J'fais ma toilette et j'sors Pour visiter la ville: P'm'en fus voir l'ours Martin, L'éléphant, le requin; F'étais dans ce jardin Comme au sein d'ma famille.

J'vois une affiche qu'on contemple, Les mains dans mes poches, j'lisons: « Ambigu, boulevard du Temple, Aujourd'hui les Ch'yaliers du Lion. »

Au spectacle, Sans obstacle, Dans un fiacre, j'guide mes pas; Cette vie Est jolie, Quand l'argent ne manque pas.

J'entre, j'voyons l'ver un rideau; On crie: En bas l'chapeau! Je l'jette Sous ma banquette. Arrivent des homm's et des soldats, Qui font de grands ébats; Tout ça n'me regarde pas.

Queu bonheur! Au bout d'trois quarts d'heure I'n'en pouvions plus de chaleur, Voilà qu'on baisse la toile. J'sors pour me délasser : J'vois du monde d'amassé, On m'dit qu'c'était Bobèche, Et puis Galimafré.

De leurs farces, de leurs parades J'm'tenais l'ventre, tant que j'riais, Ne v'là-t'y pas qu'un camarade M'emprunt' ma montr' dans mon gousset?

Dans la foule, Y'là qu'on s'boule; J'cours après, mais queu malheur! Ne v'là-t'y pas qu'la patrouille M'arrète pour le voleur?

Pons beau m'expliquer, Beau crier Et ben gesticuler, On m'mène au corps-de-garde. Pvous en prie, monsieur l'général, Ou bien le caporal, Ne me faites pas de mal.

Après avoir fait un'faction,
Je sors du violon
Sans demander mon reste.
A Paris, j'dis adieu d'bon cœur
On n'y voit qu'des malheurs,
Du monde et des voleurs.

Là, c'est un serin qu'est envole, Un chien qu'est écrasé, Plus loin une batt'rie; Là, c'est des charlatans, Des bonn's et des enfants, Des voitur's, des marchands, De tous côtés l'on crie.

C'est un train à fendre la tête; On n'fait que d'être poussé, r'poussé; Et si quelque part l'on s'arrête, Vot'voisin vous marche sus l'pied.

J'tire ma crampe, Et j'décampe, Car si j'restions plus longtemps, Au village, Je le gage,

J'r'tourn'rais comme un p'tit saint Jean.

Adieu Paris, adieu beaux jours, L'objet de mes amours, Tout d'hon j'vous abandonne; Tout droit j'm'en retourne à mon pays Car pour rester ici, N, i, ni, c'est fini.

LETELLIER

#### Le retour de Nigaudin dans sa famille.

Air de la Ronde de Nuit.

De Paris quittant le canton, A ch'val sur mon anon, I'pars pour l'villag' d'Anière; Plus l'voulais qu'il aille en avant, Il allait en reculant Et se couchait par terre.

De rage, à grands coups d'échalas, Frappant à tour de bras, l'lui caressais les côtes. V'là qu'un mauvais plaisant Disait, en me voyant: Oui, c'est bien là vraiment Deux bêt's l'un' portant l'autre.

D'un nouveau malheur je me damne : Au cabaret étant entré , J'avais mal attaché mon âne : V'là qu'il prend la fuit' dans les prés.

> V'là que j'cours , Que j'parcours ,

En d'mandant mon bourriquet.
J' vous en prie,
J' vous supplie,
Si vous l'avez, rendez-le.

De loin , voyant mon petit ànon , J'crie : «Arrête , Manon .» A grands pas v'là qu'j'arpente ; Mais , jarni , ben mal à propos , J'choppe auprès d'un hameau . V'là que j'tombe à plat ventre.

Queu train!

V'là le marchand de vin,
Armé d'un gros gourdin,
Et d'une manièr' frappante
M'disant: «P'tit tondu,
Tu me dois un écu;
Tu vas m'payer mon dû.»
La scène était touchante;
Dans mon désespoir je m'écrle:
«C'est l'maudit âne qu'est cause de ça,
Oui, c'est en courant après lui
Qu'j'ai oublié d'vous payer ça.»

Plus d'honne mine, Plus d'cuisine, Plus d'montre, plus d'ànon. Je suis bien Petit Enfant prodigue Retournant à la maison.

Pourtant
V'là qu'j'aperçois l'clocher.
Ben las , ben efflanqué,
Au villag' v'là qu'j'arrive;
C'était ben l'cas de dire , vraiment ,
J'étais en arrivant
Comme le Juif errant.
V'là Martin , Blaisot , Nicolas ,
Et puis le grand Colas ,
Qui volent sur mes traces.
« C'ment , c'est toi , Nigaudin!
— Oui , c'est ben moi , Catin;
Embrasse-moi donc un brin.»
V'là qu'all' m'saute sur la face ;

V'là qu'ma tante, mon père,
Et ma mère,
S'écriant:
L'v'là donc, c' pauvre enfant!
Dis'nt avec des larmes amères:
Nigaudin, viens donc sur mon flanc.
L'un m'embrasse,
L'autre m'arrache,
Et dans un jour aussi beau,

Père et mère,

Oncles et frères , Tout l'monde pleurait comme des veaux.

Entré dans not'maison, V'là-t'y pas qu'tout l'canton Cheu nous arrive en foule, D'mandant à cor et à cris Que j'leux fasse un récit Sur la ville de Paris.

« Vraiment C'est un pays charmant; Mais faut beaucoup d'argent Dans ce riant asile. Mais c'qui déplait tout d'bon , J'vais vous l'dire sans façon : La hauteur des maisons Empèche de voir la ville ;

Champs-Élysées, quais et Tuileries, Palais-Royal et boulevards, Où des demoiselles jolies S'y promènent de toutes parts.

Grande roulade , Grande parade , Escamoteurs , aboyeurs ; Grand spectacle , Charrettes , flacres , Et demoiselles
Qui vendent leur honneur. >
Après un aussi beau récit,
V'là tout l'monde ébaubi
De joie et de surprise:
Monsieur l'curé, l'maire et l'bail.i
Restent tout interdits
Sus l'grand tableau de Paris.

LETELLIER.

# La belle Bourbonnaise:

La chanson de la Bourbonnaise était une grosse bouffonnerie, dont l'héroïne était sans doute quelque courtisane de l'époque, qui, comme beaucoup de ses semblables, était tombée dans la misère après avoir brillé dans Paris. En 1768, lorsque la du Barri commença d'être en faveur, on chercha tous les moyens d'en dégoûter le roi, et on fit plusieurs chan sons sur sa basse extraction, entre autres la Nouvelle Bourbonnaise. Mais la première chanson était antérieure au

règne de la favorite, et ce qui lui donna une vogue qui s'est prolongée pendant plus d'un demi-siècle, c'était la manière dont elle était chantée par un homme connu sous le nom de Grimacier, dont la physionomie mobile et expressive était très-originale. Cet homme, qui avait disparu pendant la Révolution, reparut sous l'Empire, et chanta encore dans les rues la Bourbonnaise, dont le succès n'a pas dû survivre au talent comique de son interprète.

Dans Paris la grand'ville,
Garçons, femmes et filles,
Ont tous le cœur débile,
Et poussent des hélas! ah! ah! ah! ah!
La belle Bourbonnaise,
La maitresse de Blaise,
Est très-mal à son aise
Elle est sur le grabat, ah! ah!

N'est-ce pas grand dommage Qu'une fille aussi sage, Au printemps de son âge, Soit réduite au trépas? ah! ah! ah! ah! La veille d'un dimanche,

#### CHANSONS

En tombant d'une branche, Se fit mal à la hanche Et se démit le bras, ah! ah! kuit fois.

On chercha dans la ville
Un médecin habile
Pour guérir cette fille:
Il ne s'en trouva pas, ah! ah! ah! ah!
On mit tout en usage,
Médecine et herbage,
Bon bouillon et laitage:
Rien ne la soulagea, ah! ah!

Elle est dans l'autre monde.
Puisqu'elle est dans la tombe,
Chantons son Libera, ah! ah! ah! ah!
Soyons dans la tristesse,
Et que chacun s'empresse,
En regrettant sans cesse,
Sos-charmes, ses appas, ah! ah! huit fois.

Voilà qu'elle succombe:

Pour qu'on sonnât les cloches,
On donna ses galoches,
Son mouchoir et ses poches,
Ses souliers et ses bas, ah! ah! ah! ah!
Quant à sa sœur Javotte,
On lui donna sa cotte,
Son manteau plein de crotte,
Le jour qu'elle expira, ah! ah! huit Jois.

En fermant la paupière
Ell' finit sa carrière,
Et sans drap et sans bière
En terre on l'emporta, ah! ah! ah! ah!
La pauvre Bourbonnaise
Va dormir à son aise,
Sans fauteuil et sans chaise,
Sans lit et sans sofa, ah! ah! huit fois.

## Le léger Bateau.

On m'avait dit sur un autre rivage :
Dans les cités va chercher le bonheur;
Dans les cités rien n'a séduit mon cœur,
Et je reviens dans mon pauvre village.
Rendez-moi mon léger bateau,
L'azur du lac paisible
Et ma rame flexible;
Rendez-moi mon léger bateau
Et ma chaumine au bord de l'eau. ter.

Sous ces lambris où la pourpre étincelle, Je n'avais plus ma douce liberté; De noirs soucis ombrageaient ma gaité, J'avais perdu tout bonheur avec elle. Rendez-moi mon léger bateau, etc. Je veux revoir ces jeux sur la fougère, Qu'un triste ennui ne refroidit jamais; Je veux revoir ce ciel pur que j'aimais; Je veux m'asseoir au foyer de mon père.

Rendez-moi mon léger bateau, L'azur du lac paisible Et ma rame flexible; Rendez-moi mon léger bateau Et ma chaumine au bord de l'eau. tet

# Petit blanc.

# CHANSON CRÉOLE,

Un petit blanc que j'aime En ces lieux est venu; Oui, oui, c'était lui-même C'était lui, je l'ai vu. A la pauvre néficesse Il porte le bonheur; Elle voudrait sans cesse Le presser sur son cœur. Petit blanc, mon bon frère, Ah! petit blanc si doux, Il n'est rien sur la terre D'aussi joli que vous. Sitot que l'ombre cesse, Que le ciel est en feu, Yous me dites : « Négresse Reposez-vous un peu. » Yous, bon, toujours le même, Jamais ne me battez, Et quand je vous dis j'aime, Yous, blanc, vous m'écoutez. Petit blanc, mon bon frère, etc.

Si belle est votre bouche,
Vos cheveux sont si doux!
Lorsque ma main les touche
Mon cœur en est jaloux;
Votre regard m'enchante
Comme le plus beau jour,
Et votre voix touchante
Me fait mourir d'amour.
Petit blanc, mon bon frère,
Ah! petit blanc si doux,
Il n'est rien sur la terre
D'aussi joli que vous.

# Gentille Annette.

Air de Robin des Bois.

Gentille Annette, Tu vas seulette Sous la coudrette, Chanter la Robin des Bois. C'est pour savoir si le printemps s'avance Pour chasser l'échéance De nos climats d'hiver. Tra la, etc.

Dans le village, Sous le feuillage, Tu surpasses, je gage, Même la cour des rois. C'est pour savoir, etc.

Gentille hirondelle, Déployant tes ailes, Tu fuis avec elle La coupe des bois. C'est pour savoir, etc.

Le beau Narcisse,
La croyant novice,
Près d'elle se glisse,
La suit pas à pas.
C'est pour savoir, etc.

Hirondelle volage
Parcourant le bocage,
Tu fuis à l'ombrage
Des pays déserts.
C'est pour savoir, etc.

Adieu donc, ma belle,
Adieu donc, cruelle,
Jamais de nouvelle
Tu n'auras de moi.
C'est pour savoir si le printemps s'avance,
Pour chasser l'échéance
De nos climats d'hiver. Tra la, etc.

# L'Amour marchand de plaisir.

L'amour courait, cherchant pratique;
De plaisir il était marchand.
Pour achalander sa boutique,
Il s'en allait partout criant:
« Dans la saison d'aimer, de plaire,
Régalez-vous, il faut jouir;
Etrennez l'enfant de Cythère,
Mesdames, voilà le plaisir!

Régalez-vous, mesdames,
Voilà le plaisir!

« Le temps s'envole et sur sa trace Fuit beauté, jeunesse et désir; Comme un éclair le plaisir passe : Au passage il faut le saisir. Fillettes dont le cœur palpite, Régalez-vous; pourquoi rougir: Venez, venez, j'ai votre affaire,
J'ai du plaisir pour fous les goûts. »
Bientôt le plaisir fut si preste,
Tant de chalands vinrent s'offrir,
Qu'Amour criait: « Au reste, au reste!
Hâtez-vous, ou point de plaisir. bis.
Régalez-vous, mesdames,
Voilà le plaisir! »

# Les Souhaits..

L'abbé de Lattaignant, né vers la fin du xvir stècle, et qui fut chanoine de Reims, eut pendant trente ans la réputation du plus aimable chansonnier de Paris. Il faisait les délices de la société par sa facilité à composer et à chanter des couplets. Ses poésies ont été recueillies en quatre volumes in -12, 1557. Elles sont trop nombreuses pour qu'il, n'y en ait pas quelques-unes de médiocres; mais elles brillent toutes par la grâce et la facilité. Quand le diable devint vieux, il se fit ermite. L'abbé

de Lattaignant se retira sur la fin de ses jours chez les pères de la Doctrine chrétienne, et y mourut en 1779.

Air du prologue de l'opéra du Carnaval du Parnasse,

ou: Air nouveau de Jadin.

Ma mie , Ma douce amie Répond à mes amours. Fidèle

A cette belle, Je l'aimerai toujours.

Si j'avais cent cœurs, Ils ne seraient remplis que d'elle; Si j'avais cent cœurs, Aucun d'eux n'aimerait ailleurs. Ma mie, etc.

Si j'avais cent yeux, Ils seraient tous fixés sur elle; Si j'avais cent yeux, Ils ne verraient qu'elle en tous lieux. Ma mie, etc.

Si j'avais cent voix, Elles ne parleraient que d'elle Si j'avais cent voix, Toutes rediraient à la fois : Ma mie, etc.

Si j'éta's un dieu, Je voudrais la rendre immertelle; Si j'étais un dieu, On l'adorerait en tout lieu. Ma mie, etc.

Fussiez-vous cinq cents,
Vous seriez tous rivaux près d'elle;
Fussiez-vous cinq cents,
Vous voudriez en être amants.
Ma mie, etc.

Eussiez-vous cent ans,
Nestor rajeunirait pour elle;
Eussiez-vous cent ans,
Vous retrouveriez le printemps.
Ma mie,
Ma douce amie
Répond à mes amours.
Fidèle
A cette belle,
Je l'aimerai toujours.

L'abbe DE LATTAIGNANT.

### Le Tambourin.

Entendez-vous le tambourin?
Vite à la danse;
bis.
Entendez-vous le tambourin
Oui met le villageois en train?

Fi de la ville,
On y vit tranquille;
Point de gaité: l'on danse à petits pas.
Au village on est plus habile,
Au village on rit aux éclats.
Entendez-vous le tambourin? êtc.

Eh quoi! Lisette, Yous n'ètes pas prête; Yotre fichu vous tient encore là? Déjà se gonfle la musette, Et Colin vous attend là-bas. Entendez-vous le tambourin? etc

L'amour invite, Et chacun s'agite. En quoi! la nuit nous arrive déjà Si la danse finit trop vite La chanson la remplacera. Entendez-vous le tambourin? Vite à la danse; Entendez-vous le tambourin Qui met le villageois en train?

bis.

### Ma Cavale.

Cette romance était chantée dans Farruch le Maure, drame en trois actes et en vers de Victor Escousse, joué au théâtre de la Porte-Saint-Martin, en juin 1831. Le même auteur donna la même année, en novembre, au Théâtre-Français, un drame en cinq actes et en vers, intitulé: Pierre III; et en 1832, il avait terminé sa carrière avec son ami Auguste Lebras: les deux malheureux poëtes s'étaient asphyxiés, en accusant leur siècle de ne pas les comprendre.

Étrange et vaniteuse folie d'un jeune hommequin'était, pour ainsi dire, qu'un apprenti de la vie, et qui avait voulu conquérir subitement les honneurs et

0-1-1-7-50

la fortune, qui couronnent si rarement même le mérite reconnu, même les talents éprouvés.

A peine débutant, on lui avait ouvert les portes du Théâtre-Français; il y avait réussi, grâce à l'indulgence qui encourageait son talent naissant; et il s'appela incompris l et il voulait que son siècle admirât ses essais, des essais que peut-être la maturité de l'âge lui eût fait un jour juger lui-même avec sévérité, s'il avait eu le courage de persévérer dans la carrière.

Mais le malheur de beaucoup de jeunes gens, c'est de regarder la poésie, ce noble délassement de l'esprit, comme une chose qui doit fixer l'attention de toute la société; ils se repaissent d'illusions, et la triste réalité les met aux prises avec la misère. Alors arrive le suicide, cette lâche désertion de celui qui oublie que

La vie est un combat.

Trois ans après la mort d'Escousse







M. de Vigny a fait jouer aux Français son Chatterton, dont la fatale pensée semble la justification du malheureux dont nous plaignons la démence.

O ma cavale au sabot noir,
Passons le seuil du vieux manoir;
Dévorons vite l'intervalle
Qui d'elle me sépare encor.
Ma belle et fougueuse cavale,
Partons, partons au son du cor.

Foule et déchire le gazon.
La lune monte à l'horizon:
Du rendez-vous d'amour c'est l'heure
Ah! qu'il est doux de la saisir.
En vérité je chante et pleure
D'amour, de joie et de plaisir.

Oui, c'est bien là le vieux clocher Dont le portail doit nous cacher; Et dans un galant équipage, A l'autre bout du pont-levis, Voici venir son petit page Qui m'apporte un joyeux avis.

Allons un pas, un pas encor, Et maintenant donnons du cor. A travers la longue avenue, Je ta distingue : la voici. De bonheur mon âme est émue. Merci , ma cavale , merci.

bis.

# Tonton, Tontaine.

Il y a beaucoup de chansons de chasse avec ce refrain, mais la plupart sont un peu libres et ne peuvent guère se chanter que dans les bois ou à huis clos. Celle-ci, quoique fort gaie, est de bonne compagnie; elle fut faite en 1770 pour le château de La Brosse; qui appartenait au duc de Montmorency. L'auteur est M. Marion du Mersan, un de ces poëtes aimables du xvIIIe siècle, qui faisait des vers pour son plaisir, comme les Chaulieu et les Lattaignant, et qui brillait dans la société choisie de cette époque. Il était né à Peilhac, près de Ploermel, en Bretagne, en 1718, et il est mort à Paris en 1801, âgé de quatre-vingt-trois ans.

#### LE REFRAIN DU CHASSEUR.

Mes amis, partons pour la chasse:
Du cor j'entends le joyeux son.
Tonton, tonton,
Tontaine, tonton.
Jamais ce plaisir ne nous lasse,
Il est bon en toute saison.
Tonton,
Tontaine, tonton.

A sa manière chacun chasse, Et le jeune homme et le barbon. Tonton, tonton, Tontaine, tonton. Mais le vieux chasse la bécasse, Et 'e jeune un gibier mignon. Tonton,

Tontaine, tonton.

Pour suivre le chevreuil qui passe Il parcourt les bois, le vallon. Tonton, tonton, Tontaine, tonton. Et jamais, en suivant sa trace Il ne trouve le chemin long. Tonton, Tonton, A l'affût le chasseur se place, Guettant le lièvre ou l'oisillon. Tonton, tonton, Tontaine, tonton. Mais si jeune fillette passe, Il la prend : pour lui tout est bon.

Tonton, Tontaine, tonton.

Le vrai chasseur est plein d'audace; Il est gai, joyeux et luron.

Tonton, tonton,
Tontaine, tonten.
Mais, quelque fanfare qu'il fasse,
Le chasseur n'est pas fanfaron.
Tonton.

Tontaine, tonton.

Quand un bois de cerf l'embarrasse, Cher sa voisine, sans façon, Tonton, tonton, Tontaine, tonton. Bien discrètement il le place Sur la tête d'un compagnon. Tonton, Tontaine, tonton.

Quand on a terminé la chasse, Le chasseur se rend au grand rond. Tonton, tonton,
Tontaine, tonton.
Et chacun boit à pleine tasse
Au grand saint Hubert, son patron.
Tonton,
Tontaine, tonton.

MARION DU MERSAN.

## La Chasse.

Cette chanson, sur le même air que la précédente, est de Philippon La Madeleine, l'un des convives des Diners du Vaudeville, et l'un des spirituels auteurs de ce théâtre, qu'on appelait dans ce temps-là la Botte à l'esprit.

Le genre a bien dégéneré depuis. Les drames larmoyants et la grosse bouffonnerie ont remplacé les couplets fins et délicats.

Philippon La Madeleine, qui est mort en 1818, âgé de quatre-vingt-quatre ans, avait conservé jusqu'à ses derniers moments la grâce et la vivacité de la jeunesse et tout le charme de l'urbanité française.

Chacun de nous a sa folie;
Moi, la chasse est ma passion.
Tonton, tonton,
Tontaine, tonton.
C'est un plaisir que je varie
Suivant le lieu, l'occasion.

Tonton, Tontaine, tonton.

Tantôt les perdrix dans la plaine Tombent sous mes coups à foison. Tonton, tonton,

Tontaine, tonton.

Tantôt la troupe au bois m'entraîne;

Tout gibier me plaît s'il est bon.

Tonton, Tontaine, tonton.

Dans les vignes du vieux Silène, La chasse est de toute saison. Tonton, tonton, Tontaine, tonton.

Et le plaisir passe la peine, Car on y laisse sa raison.

Tonton,
Tontaine, tonton,

Quelquefois je vais au Parnasse; Mais, hélas! depuis qu'Apollon

Tonton, tonton, Tontaine, tonton,

N'a plus le Goût pour garde-chasse, Son domaine est à l'abandon. Tonton.

Tontaine, tonton.

Sur les terres de la fortune, Le chasser n'est plus aussi bon. Tonton, tonton,

Tontaine, tonton.
La chasse au vol est trop commune
Depuis dix ans dans le canton.

Tonton, Tontaine, tonton.

l'aime à braconner à Cythère;
Mais du cor j'adoucis le son,
Tonton, tonton,
Tontaine, tonton.
Les Grâces ne se prennent guère
Dans les filets du fanfaron.
Tonton,

Tontaine, tonton.

PHILIPPON LA MADELEINE.

## Plaintes d'une Amante abandonnée.

Dans les gardes françaises J'avais un amoureux, Fringant, chaud comme braise, Jeune, beau, vigoureux; Mais de la colonelle C'est le plus scélérat; Pour une péronelle Le gueux m'a planté là.

Il avait la semaine Deux fois du linge blanc, Et, comme un capitaine, La toquante d'argent, Le fin bas d'écarlate A côtes de melon, Et toujours de ma patte Frisé comme un bichon.

Pour sa dévergondée, Sa Madelon Friquet, De pleurs tout inondée J'ai rempli mon baquet : Je suis abandonnée; Mais ce n'est pas le pis : Ma fille de journée Est sa femme de nuit.

Une petite rente,
D'un monsieur le bienfait,
Mon coulant, ma branlante,
Tout est au berniquet:
Il retournait mes poches,
Sans me laisser un sou.
Ce n'est pas par reproches,
Mais il me mangeait tout.

La nuit quand je sommeille, Je pense a mon coquin; Mais le plaisir m'éveille Tenant mon traversin. La chance est bien tournée, A présent c'est Catin Qui suce la dragée, Et moi le chicotin.

De ta lame tranchante Perce mon tendre cœur; Fais périr ton amante, Ou rends-lui son bonheur. Le passé n'est qu'ur songe, Une fichaise, un rien: 'Yy passerai Véponge; Viens, rentre dans ton bien.

Attribuée à VADÉ

## Ah! vous dirai-je, Maman.

Ah! vous dirai-je maman, Ce qui cause mon tourment? Depuis que j'ai vu Silvandre Me regarder d'un air tendre, Mon cœur dit à tout moment, Peut-on vivre sans amant?

L'autre jour dans un bosquet, De fleurs il fit un bouquet, Il en para ma houlette, Me disant: « Belle brunette. Flore est moins belle que toi, L'amour moins tendre que moi.

« Étant faite pour charmer, Il faut plaire, il faut aimer. C'est au printemps de son âge Qu'il est dit que l'on s'engage; Si vous tardez plus longtemps, On regrette ces moments.»

Je rougis et par malheur, Un soupir trahit mon cœur; Silvandre, en amant habile, Ne joua pas l'imbécile: Je veux fuir, il ne veut pas : Jugez de mon embarras.

Je fis semblant d'avoir peur, Je m'échappai par bonheur; J'eus recours à la retraite. Mais quelle peine secrète Se mêle dans mon espoir, Si je ne puis le revoir?

Bergeres de ce hameau , N'aimez que votre troupeau ; Un berger, prenez-y garde , S'il vous aime , vous regarde , Et s'exprime tendrement , Peut vous causer du tourment.

# Les Vendanges.

Air de Dufresny.

Dans la vigne à Claudine Les vendangeurs y vont; On choisit à la mine Ceux qui vendangeront. Aux vendangeurs qui brillent On y Conne l' voas; Les autres y grappillent, Mais n'y vendangent pas.

Sur la fin de l'automne, Vint un joli vieillard: « Si la vendange est bonne, J'en veux avoir ma part.» Cette prudente fille Lui répondit tout bas: « Vieux vendangeur, grappille, Mais ne vendange pas. »

Aux vignes de Cythère, Parmi les raisins doux, Est mainte grappe amère: N'en cueillez pas pour vous. Ce choix, pour une fille, Est un grand embarras: La plus sage grappille, Mais ne vendange pas.

DUFRESNY.

## La Boulangère.

Cette chanson, un peu grivoise, dont on ne chante presque partout que le



-



premier couplet, nous a été donnée par un amateur qui croit qu'elle date du temps de la régence, ainsi que celle de la Meunière. On connaît la chanson de Boufflers, Gentille boulangère, qui est à peu près dans le même genre; nous eroyons celle-ci plus ancienne. On sait que c'est un air sur lequel on danse depuis longtemps une ronde qui finit galment tous les bals bourgeois. Nous n'avions trouvé la chanson dans aucun recueil.

La boulangère a des écus
Qui ne lui coûtent guère :
Elle en a, car je les ai vus,
J'ai vu la boulangère
Aux écus,
,
J'ai vu la boulangère.

v D'oh te viennent tous ces écus, Charmante boulangère?
lls me viennent d'un gros Crésus, Dont je fais bien l'affaire,
Vois-tu!

Dont je fais bien l'affaire.

A mon four aussi sont venus

De galants militaires; Mais je préfère les Crésus A tous les gens de guerre, Vois-tu! A tous les gens de guerre.

Des petits-maîtres sont venus, En me disant: «Ma chère, «Yous ètes plus bell' que Vénus; » Je n'les écoutais guère, Vois-tu!

Vois-tu! Je n'les écoutais guère.

Des abbés coquets sont venus:
Ils m'offraient, pour me plaire,
Des fleurettes au lieu d'écus;
Je les envoyais faire...
Vois-tu!

Je les envoyais faire...

— Moi, je ne suns pas un Crésus, Abbé, ni militaire; Mais mon talent est bien connu : Boulanger de Cythère, Yois-tu! Boulanger de Cythère.

Je pétrirai, le jour venu, Notre pâte légère, Et la nuit, au four assidu, J'enfournerai, ma chère, Vois-tu! J'enfournerai, ma chère.

- Eh bien! épouse ma vertu,
Travail!' de bonn' manière,
Et tu ne seras pas... décu
Avec la boulangère
Aux écus!
Avec la boulangère. »

Attribuée à GALLET.

## La Meunière du moulin à vent.

En amour je suis très-savant De plus d'un' manière. Depuis qu'un jour qu'il f'sait du vent, Par derrière comm' par devant, J'ai vu la meunière Du moulin à vent.

Je me promenais très-souvent : Près de la rivière; L'moulin à eau dorénavant Ne me plaira plus comme avant . J'ai vu la meunière Du moulin à vent. Je lui dis : « Je suis bon vivant , Aimez-moi , ma chère ; Vous verrez qu'avec moi le vent Soufflera toujours du levant Pour la bell' meunière Du moulin à vent , »

Mais c'est une tête à l'évent; Ell' tourna l'derrière , Et, refermant son contrevent Ell' me laissa triste et rêvant A la belle meunière Du moulin à vent.

l'voulais, plein d'un zèle fervent, Faisant ma prière, M'aller jeter dans un couvent, N'pouvant pas êtr' frère servant D'la belle meunière Du moulin à vent

J'allai la voir le jour suivant; Elle fut moins fière, Se tourna mieux qu'auparavant; Et le lendemain, par devant, J'ai vu la meunière Du moulin à vent.

D'un autre moyen me servant, J'allai chez l'notaire; Et sur le contrat écrivant, J'dis : « Mettez : Passé par-devant... J'épous' la meunière Du moulin à vent. »

Attribuée à GALLET.

## La Grisette.

Oui, je suis grisette; On voit ici-bas Plus d'une coquette Qui ne me vaut pas.

Je suis sans fortune Et n'ai point d'aïeux; Oui, mais je suis brune, Et j'ai des yeux bleus. Oui, je suis grisette, etc.

Un vieux duc me presse; Je résisterai, Et serai duchesse Lorsque je voudrai. Oui, je suis grisette, etc.

Libre en ma demeure, J'écris à Julien : "Viens donc de bonne heure.
Tu feras le mien."
Oui, je suis grisette, etc.

On nous fait la guerre, Et pourtant, je crois, Nous n'en avons guère Qu'un seul à Le fois. Oui, je suis grisette, etc.

Moi, je fais l'épreuve D'un hymen complet, Et je deviens veuve Quand cela me plait. Oui, je suis grisette, etc.

Avec des façons, Et moi je déjeune Avec les garçons. Oui, je suis grisette, etc.

Une prude jeûne

Pour avoir dimanche Bonnet et ruban, J'ai la rohe blanche Que je mets en plan. Oui, je suis grisette, etc.

Fi d'un bal qu'éclaire Le feu des quinquets! Vive la Chaumière : On a des bosquets ! Oui, je suis grisette, etc.

Je suis ouvrière, Voilà tout mon bien, Et j'aide ma mère, Qui ne gagne rien. Oui, je suis grisette, etc.

J'aurais bien pu rendre Mon sort fortuné, Si j'avais su vendre Ce que j'ai donné. Oui, je suis grisette, etc.

Mais, simple et modeste,

Je ne veux pas d'or, Et ce qui me reste, Je le donne encor. Oui, je suis grisette;

Oui, je suis grisette On voit ici-bas Plus d'une coquette Qui ne me vaut pas.

FRÉDÉRIC DE COURCY.

#### La Gasconne.

Un jour dé cet automne, Dé Bordeaux révénant, Jé vis nymphé mignonne Qui s'en allait chantant: On rit, on jase, on raisonne, On n'aimé qu'un moment.

Jé vis nymphé mignonne Qui s'en allait chantant : C'était la jeune OEnone, Fraiché comme un printemps. On vit, on jase, on raisonne, On n'aimé qu'un moment.

C'était la jeune Œnone, Fraiché comme un printemps, Fermé comme uné nonne, Un morceau de friand. On rit, on jase, ou raisonne, On n'aimé qu'un moment.

Fermé comme uné nonne , Un morceau dé friand. Dans mon humeur gasconne . Pétais entréprénant.

#### POPULAIRES.

On rit, on jase, on raisonne, On n'aimé qu'un moment.

Dans mon humeur gasconne, J'étais entréprénant. Jé déchire et chiffonne Lacet, gaze et ruban. On rit, on jase, on raisonne, On n'aimé qu'un moment.

Jé déchire et chiffonne Lacet, gaze et ruban. « Tiens, lè fils dé Latone, Lui dis-je, est moins ardent. » On rit, on jase, on raisonne, On n'aimé qu'un moment.

« Tiens, lé fils dé Latone, Lui dis-je, est moins ardent; Et son flambeau, mignonne, S'éteint dans l'Océan.» On rit, on jase, on raisonne, On n'aimé qu'un moment.

« Et son flambeau, mignonne, S'éteint dans l'Océan. Célui qué jé té donne S'en va toujours brûlant. » On rit, on jase, on raisonne, On n'aimé qu'un moment. Célui qué jé té donne
 S'en va toujours brôlant.
 Ah! mé dit la friponne,
 J'en doute à ton ascent.
 On rit, on jase, on raisonne,
 On n'aimé qu'un moment.

DE BAUSSAY.

### La Marmotte en vie.

J'ai quitté la montagne

Où jadis je naquis,
Pour courir la campagne
Et venir à Paris.
Ah! voyez donc la marmotte,
La marmotte en vie.
Donnez queuqu' chose à Javotte
Pour sa marmotte en vie,
Ah! voulez-vous voir la marmotte,
La marmotte en vie;
Ah! donnez queuqu' chose à Javotte

De village en village Je m'en allai tout droit, Portant petit bagage, Criant dans chaque endroit:

Pour sa marmotte en vie.

"Ah! voyez donc la marmotte La marmotte en vie. Donnez queuqu' chose à Javotte Pour sa marmotte en vie. Ah! voulez-vous voir la marmotte, La marmotte en vie;

Ah! donnez queuqu' chose à Javotte, Pour sa marmotte en yie. »

Quand j' fus à la barrière,
Un commis m'arrèta,
M'disant: « Jeune étrangère,
Que portez-vous donc là?
— Ah! monsieur, c'est la marmotte,
La marmotte en vie.
Donnez queuqu' chose à Javotte
Pour sa marmotte en vie;
Ah! voulez-vous voir la marmotte,
La marmotte en vie;
Ah! donnez queuqu' chose à Javotte
Pour sa marmotte en vie;

— Passez la joune fille,
Avec ce petit bien;
Quand on est si gentille,
Au roi l'on ne doit rien.
Allez crier la marmotte,
La marmotte en vie.
D'mandez queuqu' chose pour Javotte,
Pour sa marmotte en vie. »

Ah! voulez-vous voir la marmotte, La marmotte en vie; Ah! donnez queuqu' chose à Javotte. Pour sa marmotte en vie.

Un beau monsieur me r'garde,
Puis s'arrête tout doux:
« La belle Savoyarde,
Montre-moi tes bijoux;
Ah! voyons donc c'te marmotte,
C'te marmotte en vie.
I' donn'rai queuqu' chose à Javotte
Pour sa marmotte en vie.
Ah! montre-moi ta marmotte,
Ta marmotte en vie;
Oui, j'donn'rai queuqu'chose à Javotte,

Pour sa marmotte en vie. »

Moi, sans plus de mystère,
Soudain le satisfis.
Il ouvr' son aumônière,
Puis, comptant ses louis:
« Ah! prête-moi ta marmotte,
Ta marmotte en vie.
J'donn'rai tout c't'or à Javotte
Pour sa marmotte en vie.
Ah! prête-moi ta marmotte,
Ta marmotte en vie;
Oui, j' donn'rai tout c't'or à Javotte
Pour sa marmotte en vie.
Pour sa marmotte en vie.

Que faire, pauvre fille, En voyant tant d'argent? D'aise mon cœur pétille. l'accepte le présent.... « Prenez, prenez la marmotte, La marmotte en vie. Donnez, donnez à Javotte Pour sa marmotte en vie. Ah! caressez la marmotte, La marmotte en vie; Ah! donnez, donnez à Javotte Pour sa marmotte en vie. »

Mais ce bien que r'grette,
Il me l'prit pour son or;
N'ai plus que la coffrette
Ou gardais ce tresor.
Ah! j'ai perdu la marmotte
La marmotte en vie.
C'en est fait, pauvre Javotte,
D'ta marmotte en vie!
Ah! oui, j'ai perdu la marmotte,
La marmotte en vie,
Ah! c'en est fait, pauvre Javotte,
D'ta marmotte en vie!

DUCRAY DUMÉNIL

## Ah! le bel Oiseau, Maman!

Ah! le bel oiseau, maman, Qu'Alain a mis dans ma cage! Ah! le bel oiseau, maman, Que m'a donné mon amant!

En cachette, hier au soir, Nous sortimes du village : « Suis-moi, si tu veux le voir, Me dit-il, sous ce feuillage. » Ah! le bel oiseau, maman, etc.

« Pressons-nous, mon cher Alain; S'il s'échappait, quel dommage! Mon cœur bat, mets-y la main. » Le sien battait davantage.

Ah! le bel oiseau, maman, etc.

Il me prit un doux baiser:
« Alain, Alain, sois donc sage.
— C'est, dit-il, pour préparer
Du bel oiseau le ramage. »
Ah! le bel oiseau, maman, etc.

Il me presse de nouveau. « Je le tiens, dit-il, courage! Le voici sous mon chapeau; C'est le plus beau du village, » Ah! le bel oiseau, maman, etc.

Il est à moi pour toujours; Il chérit son esclavage; C'est l'objet de mes amours. J'en veux jouir sans partage.

Ah! le bel oiseau, maman, Qu'Alain a mis dans ma cage: Ah! le bel oiseau, maman, Que m'a donné mou amant!

## L'amour, la nuit et le jour.

Rendez-vous à mes vœux, Belle et tendre bergère; Le temps est précieux, Profitez-en pour faire L'amour, l'amour, l'amour, Et la nuit et le jour.

En vain par mille appas Vous chercheriez à plaire, Si vous ne vouliez pas En profiter pour faire L'amour, l'amour, l'amour, Et la nuit et le jour. Vous êtes faite exprès Pour l'amoureuse guerre, Et, jusqu'au moindre trait, Tout parle en vous de faire L'amour, l'amour, l'amour, Et la nuit et le jour.

Fuyez les froids discours D'une vieillesse austère, Les vieux, dans leurs beaux jours, Ne s'occupaient qu'à faire L'amour, l'amour, l'amour, Et la nuit et le jour.

Le bel âge s'enfuit, La tendresse s'altère, La beauté se détruit, Et l'on ne peut plus faire L'amour, l'amour, l'amour, Et la nuit et le jour.

Les plus charmants appas N'ont que l'éclat du verre, Un rien les met à bas, Souvent faute de faire L'amour, l'amour, l'amour, Et la nuit et le jour.

Songeons à prévenir Une perte si chère; N'ayons d'autre désir, D'autre soin que de faire L'amour, l'amour, l'amour, Et la nuit et le jour.

Quand l'hiver sur nos jours Viendra semer la neige, Désirons pour retour Et pour dernier cortége, Toujours, toujours, toujours, Bacchus et les Amours,

#### Ma Lisette.

S'il fut jamais tendron
A l'humeur guillerette
Au minois frais et rond,
Vrai gibier de luron,
C'est ma Lison, ma Lisette,
La grisette;
C'est ma Lison
Que j'adore avec raison.

Qui n'ayant pour tout bien Que sa mine drôlette, Aux baisers d'un vaurien Vient la livrer pour rien C'est ma Lison, ma Lisette, etc.

Sur le pavé glissant, Trottillant, légerette, Qui rend de tout passant Le regard caressant? C'est ma Lison, ma Lisette, etc.

Au pauvre, en son chemin, Qui donne à l'aveuglette, Sans songer que demain Elle sera sans pain? C'est ma Lison, ma Lisette, etc.

Qui mange sans compter L'argent que je lui prête, Mais qui, pour m'en prêter Vingt fois sut emprunter? C'est ma Lison, ma Lisette, etc.

Qui jadis me trompa Sans paraître coquette; Puis, pour moi, qui dupa Celui qui m'attrapa? C'est ma Lison, ma Lisette, etc.

Par de tendres leçons Qui donne à ma musette Quelques traits polissons, Dont je fais des chansons? C'est ma Lison, ma Lisette, etc.

Dimanches et lundis, Venant dans ma chambrette, Qui fait un paradis De mon pauvre taudis? C'est ma Lison, ma Lisette, etc.

Lorsque de moins jouir
La prudence projette,
Entre elle et l'avenir,
Qui jette le plaisir?
C'est ma Lison, ma Lisette,
La grisette;
C'est ma Lison,
Oue l'adore avec raison.

E. HACHIN.

## La Fille du Savetier.

Qu'un moment de vivacité Peut causer de calamité! Sexe chéri pour qui les larnes Sont un besoin rempli de charmes, Ab! qu'au récit de mes malheurs Vos beaux yeux vont verser de pleurs! Mon père était un savetier Fort estimé dans son métier, Et ma mère était blanchisseuse; Moi , déjà j'étais ravaudeuse, Gagnant jusqu'à dix sous par jour : Mais qu'est l'or sans un peù d'amour?

Sur le même carré que nous Logeait un jeune homme fort doux; Soit que j'entre, soit que je sorte, Toujours il était sur la porte; A chaque heure il suivait mes pas; Mais mes parents ne l'aimaient pas.

Un jour, j'étais innocemment Dans la chambre de mon amant, Mon père vient, frappe à la porte : Grands dieux f que le diable l'emporte. Hélas! ne pourrons-nous jamais De nos amours jaser en paix!

Mon père, comme un furieux, Prend mon amant par les cheveux; Mon amant, quoique doux et tendre, Contraint enfin de se défendre, D'un coup de poing sur le museau, Jette papa sur le carreau.

Àux cris du vieillard moribond, Ma mère avec un gros bâton, Arrive comme la tempête, Frappe mon amant sur la têtc. Ah! pour moi, quel funeste sort! Mon amant tombe roide mort!

Pour ce fatal coup de bâton, On conduit ma mère en prison On la pend, et le commissaire M'envoie à la Salpêtrière..... Qu'un moment de vivacité Peut causer de calamité!

# Le désir d'être sage.

Tous les jours je veux être sage, Suivre les lois de la raison, Auprès du plus charmant visage Rester comme un petil Caton, Le soir vient, je vois mon amie : Le plaisir arrive soudain. Encore aujourd'hui la folie, Et je serai sage demain.

Le lendemain je jure encore, Et ne puis tenir mon serment; Je revois celle que j'adore : Peut-on résister un moment? Un baiser de ma douce amie Fait fuir la sagesse grand train. Encore aujourd'hui la folie, Et je serai sage demain.

L'homme, auprès d'une fille aimable, Peut-il répondre de ses vœux. Un regard, un ris délectable Le transporte et le rend heureux. Vous par qui nous aimons la vie, De vous fuir on projette en vain. Encore aujourd'hui la folie Et je serai sage demain.

C'est donc demain qu'est la sagesse, Et demain n'arrive jamais; C'est la faute de ma maitresse, Otez-lui donc quelques attraits, Otez-lui son joli sourire, Ses traits charmants, son air malin; Otez-lui tout ce qui m'inspire, Et je serai sage demain.

### La mère Bontemps.

La mère Bontemps S'en allait disant aux fillettes : « Dansez mes enfants',
Tandis que vous êtes jeunettes ;
La fleur de gatté
Ne croît point l'été :
Née au printemps comme la rose ,
Cueillez-la dès qu'eile est éclose :
Dansez à quinze ans ,
Plus tard il n'est plus temps.

A vingt ans mon cœur
Crut l'Amour un dieu plein de charmes;
Ce petit trompeur
M'a fait répandre bien des larmes;
Il est exigeant,
Boudeur et changeant;
Fille qu'il tient sous son empire
Fuit le monde, rève et soupire.
Dansez à quinze ans,
Plus tard il n'est plus temps.

Les jeux et les ris
Dansèrent à mon mariage :
Mais bientòt j'appris
Qu'il est d'autres soins en ménage.
Mon mari grondait ;
Mon enfant criait :
Moi, ne sachant auquel entendre ;
Sous l'ormeau pouvais-je me rendre ?
Dansez à quinze ans ,
Plus tard il n'est plus temps.

L'instart arriva
Où ma fille me fit grand'mère:
Quand on en est là,
Danser n'intéresse plus guère:
On tousse en parlant,
On marche, en tremblant;
Au lieu de sauter la gavotte,
Dans un grand fauteuil on radote.
Dansez à quinze ans
Plus tard il n'est plus temps.

Voyez les Amours
Jouer encor près de Louise.
Elle plait toujours, '
Au bal elle serait de mise;
Comme moi pourtant,
Sans cesse on l'entend
Dire et redire à ses fillettes,
Si gentilles, si joliettes:
Dansez à quinze ans,
Plus tard il n'est plus temps, n

# Ma tante Marguerite.

Ma vieille tante Marguerite, Qui touche à ses quatre-vingts ans, Me dit toujours : « Pauvre petite,

#### POPULAIRES.

Craignez les propos séduisants; Fillette doit fuir au plus vite Quand un berger lui fait la cour. - Ah! vieille tante Marguerite, Vous n'entendez rien à l'amour.

Eh quoi! lorsque, dans la prairie, On me dira bien poliment Que ie suis aimable et jolie, Faudra-t-il me facher vraiment! Un beau berger, si je l'irrite, Prendrait de l'humeur à son tour. Ah! vieille tante Marguerite. Vous n'entendez rien à l'amour.

Toutes les filles de mon âge. En cachette écoutent déjà Des garcons le tendre langage ; Je ne vois pas grand mal à ça. Ma tante veut qu'on les évite: Mais je répondrai chaque jour : Ah! vieille tante Marguerite, Vous n'entendez rien à l'amour, »

Et l'innocente, un soir, seulette, Fit la rencontre de Colin, Qui, d'abord, lui conta fleurette, Puis l'égara de son chemin; Si bien que la pauvre petite N'osa plus dire à son retour : 17

#### CHANSONS

« Ah! vieille tante Marguerite, Vous n'entendez rien à l'amour.» bis

SYLVAIN BLOT.

# Le Départ du Conscrit.

Je suis t'-un pauvre conscrit De l'an mille huit cent dix; Faut quitter le Languedo, Le Languedo, le Languedo, Oh!

Faut quitter le Languedo , Avec le sac sur le dos.

Le maire, ct aussi le préfet, N'en sont deux jolis cadets; Ils nous font tirer z'au sort, Tiré z'au sort, tiré z'au sort, Opt:

Ils nous font tiré z'au sort, Pour nous conduir' z'à la mort.

Adieu donc, mes chers parents, N'oubliez pas votre enfant; Crivés li de temps en temps, De temps en temps, de temps en temps, En ;

Crivés li de temps en temps, Pour lui envoyer de l'argent.

Adieu donc, chères beaulés, Dont nos cœurs sont z'enchantés; Ne pleurés point not'départ, Not'départ, not'départ, Art:

Ne pleurez point not'départ : Nous reviendrons tôt z'ou tard.

Adieu donc, mon tendre cœur; Vous consolerez ma sœur: Vous y direz que Fanfan, Que Fanfan, que Fanfan,

An; Vous y direz que Fanfan, Il est mort z'en combattant.

Qui qu'a fait cette chanson, -N'en sont trois jolis garçons; Ils étiont faiseux de bas, Faiseux de bas, faiseux de bas, Ah:

Ils étiont faiseux de bas, Et à c't'heure ils sont soldats.

#### Le Fourniment.

Sais-tu pourquoi que je t'estime,
Dis-moi donc, mon cher fourniment?
C'est qu'lu fus toujours mon intime,
Depuis que j'suis t'au régiment.
A demain pour monter la garde,
Je vais t'blanchir et t'nétoillier,
Pour qu'on admire à la parade
L'beau fourniment du guernadier.

Viens toi, ma charmante giberne: C'est par toi que l'vas commencer, Toi, que l'on n'a jamais vu' terne Au jour qu'y avait du danger! Ma p'tit' combien tu dois êtr' fière Tout à la fois de renfermer Les cheveux d'la particulière Et les cartouch's du guernadier.

Sabre d'amour, sabre de guerre. Tu s'ras toujours le défenseur De la cell' qui a su me plaire, Et qu'elle a su toucher mon cour. Malheur à c'tilà qui l'offense: De toi il doit se méfillier; Car tu coup's les ennemis d'la France, Comme les rivaux du guernadier.

O toi, soutien de ma vaillance, O mon fuzil, si clair, si beau! Toi, qui, pour le salut d'la France, Serais dans l'eas d'partir dans l'eau; Au tripoll, fils de la gloire, Tu dois l'éclat de ton acier, Comme je te dois la victoire, Vieux compagnon du guernadier.

Havre-sac, ò mon tendre frère! Que sur mon dos j'ai tant porté, Dans la Russi' z'et la Bavière', Avec moi t'as fièrement trotté! Tu renferm's les bas, la chemise, L'fin pantalon d'drap d'officier, Et les mouchoirs que la payse Fit présent à son guernadier.

### Souvenirs d'un vieux Militaire.

Emile Debreaux, élève du Lycée impérial, puis employé à la Bibliothèque de l'Ecole de Médecine, préféra une douteuse indépendance à une vie régulière qui, sans mener à la fortune, assure pourtant l'existence. Il voulut être chansonnier. Ce qui ne doit pas être un état, mais le délassement de l'homme de lettres.

La misère l'atteignit; il la brava; mais îl y succomba en 1831, à peine âgé de trente-trois ans. Sa muse fut populaire comme sa personne. Il ne reste plus de lui que le souvenir de nobles pensées exprimées parfois avec négligence, èt quelques fleurs jetées sur sa tombe par Béranger.

Te souviens-tu, disait un capitaine Au vétéran qui mendiait son pain, Te souviens-tu, qu'autrefois dans la plaine Tu détournas un sabre de mon sein? Sous les drapeaux d'une mère chérie, Tous deux jadis nous avons combatu; Je m'en souviens, car je te dois la vie; Mais toi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

Te souviens-tu de ces jours trop rapides, Où le Français acquit tant de renom?







Te souviens-tu que sur les pyramides, Chacun de nous osa graver son nom? Malgré les vents, malgré la terre et l'onde, On vit flotter, après l'avoir vaincu, Notre étendard sur le berceau du monde : Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

Te souviens-tu que les preux d'Italic Ont vainement combattu contre nous? Te souviens-tu que les preux d'Ibérie Devant nos chefs ont plié les genoux? Te souviens-tu qu'aux champs de l'Allemagne, Nos bataillons, arrivant impromptu, En quatre jours ont fait une campagne: Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

Te souviens-tu de ces plaines glacées Où le Français, abordant en vainqueur, Vit sur son front les neiges amassées Glacer son corps sans refroidir son cœur: Souvent alors, au milieu des alarmes, Nos pleurs coulaient, mais notre œil abattu Brillait encor quand on volait aux armes: Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

Te souviens-tu qu'un jour notre patrie, Vivante encor descendit au cercueil, Et que l'on vit dans Lutêce flétrie Des étrangers marcher avec orgueil? Graveen ton cœurce jour pour le maudire, Et quand Bellone enfin aura paru, Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire : Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

Te souviens -tu..... Mais ici ma voix tremble Car je n'ai plus de noble souvenir; Viens-t'en ,l'anni , nous pleurerons ensemble, En attendant un meilleur avenir, Mais si la mort , planant sur ma chaumière, Me rappelait au repos qui m'est dû, Tu fermeras doucement ma paupière, En me disant: Soldat, t'en souviens-un?

ÉMILE DEBREAUX.

# Les Adieux de La Tulipe.

Jean Monnet, dans son Anthologie, dit que cette chanson est de Christophe Mangenot, commissaire des guerres dans l'armée du manéchal de Saxe. Elle fut faite en 1744, dans le temps des guerres de Flandre. M. Ourry, dans le recueil des Chants et chansons populaires, dit qu'elle est de l'abbé Mangenot, frère du premier. Mais tous les recueils du

temps l'attribuent à Voltaire, à qui on en a attribué d'autres du même genre. Beaucoup de personnes, à cette époque, l'en croyaient auteur, et elle ne nous semble pas indigne de lui.

> Malgré la bataille Qu'on livre demain, Çà, faisons ripaille, Charmante Catin. Attendant la gloire, Goûtons le plaisir, Sans lire au grimoire Du sombre avenir.

Tiens, voilà ma pipe, Serre mon briquet; Et si La Tulipe Fait le noir trajet, Que tu sois la seule Dans le régiment, Qu'ait le brûle-gueule De son cher amant.

Si la hallebarde Je puis mériter, Près du corps-de-garde Je te veux planter, Avec la dentelle, Le soulier brodé, La boucle à l'oreille, Le chignon cardé.

Narguant tes compagnes Méprisant leurs vœux, l'ai fait deux campagnes Rôti de les feux. Digne de la pomme, Tu reçus ma foi, Et jamais rogomme Ne fut bu sans toi.

Ah! retiens tes larmes, Calme ton chagrin, Au nom de tes charmes, Achève ton vin. Dejà de nos bandes l'entends les tambours. Gloire, tu commandes : Adieu, mes amours!

Attribuée à VOLTAIRE.

# Fanfan La Tulipe.

Comme l'mari d'notre mère, Doit toujours s'appeler papa, Je vous dirai que mon père
Un certain jour me happa;
Puis me menant jusqu'au bas d'la rampe,
M'dit ces mots qui m'mirent tout sens
«J'te dirai, ma foi, [d'sus d'sous:
N'y a plus rien pour toi,
Rien chez nous:
V'là cinq sous,
Et décampe.

En avant, Fanfan La Tulipe, Mill' millions d'un' pipe, En avant! »

Puisqu'il est d'fait qu'un jeune homme, Quand il a cinq sous vaillant, Peut aller d'Paris à Rome, Je partis en sautillant.

L'premier jour je trottais comme un ange, Mais l' lendemain j'mourais quasi de faim.

Un r'eruteur passa
Qui me proposa....
Pas d'orgueil,
J'm'en bats l'œil,
Faut que i' mange.
En avant Fanfan La Tulipe, etc.

Quand j'entendis la mitraille, Comm' je r'grettais mes foyers! Mais quand j'vis à la bataille Marcher nos vieux grenadiers: Un instant, nous somm's toujours ensemble Ventrebleu! me dis-je alors tout bas:

Allons mon enfant,
Mon petit Fanfan,
Vite au pas,
Qu'on n'dis' pas
Que tu trembles.
En ayant, Fanfan La Tulipe, etc.

En vrai soldat de la garde, Quand les feux étaient cessés, Sans regarder la cocarde, l'tenoais la main aux blessés. P'insulter des homm's vivant encore, Quand i vovais des làch's se faire un jeu:

Ah! mille ventrebleu, Quoi! d'vant moi, morbleu! J'souffiriais Qu'un Français S'déshonore! En avant, Fanfan La Tulipe, etc.

Longtemps soldat vaill' que vaille, Quoiqu'au d'voir toujours soumis, Un'fois hors du champ d'bataille, I'n'ai jamais connu d'enn'mis: Des vaineus la touchante prière M'fit toujours voler à leur s'cours. P't-êtr' que c'que pour eux I'fais, les malheureux L'f'ront un jour, A leur tour, Pour ma mère. En avant, Fanfan La Tulipe, etc.

A plus d'une gentill' friponne Maintes fois j'ai fait la cour, Mais toujours à la dragonne: C'est vraiment l'chemin l'plus court. Et j'disais, quand une fille un peu sière Sur l'honneur se mettait à dada:

« N' tremblons pas pour ça , Car ces vertus-là - Tôt ou tard , Finiss'nt par S'laisser faire. » En avant , Fanfan La Tulipe , etc.

Mon père dans l'infortune, M'app'la pour le protéger; Si j'avais eu d'la rancune Quel moment pour me venger! Mais un franc, un loyal militaire D'ses parents doit toujours être l'appur Si i'n'avais eu que lui

Je s'rais aujourd'hui Mort de faim; Mais enfin, C'est mon père. En avant, Fanfan La Tulipe, etc. Maintenant je me repose
Sous le chaume hospitalier,
Et j'y cultive la rose
Sans négliger le laurier.
D'mon armur' je détache la rouille.
Si le roi m'appl'ait dans les combats,
De nos jennes soldats
En guidant les pas,
Pulécripais.

En guidant les pas,
I' n'écrirais:
« I' suis Français!
Qui touche mouille.
En avant, Fanfan La Tulipe,
Mill' millions d'un' pipe,
En avant! »

ÉMILE DEBREAUX.

#### Les deux Conscrits.

"Queu douleur! faut que j'aille Vivre loin du pays; J'aimons pas la bataille, Car j'ons pas d'ennemis. — A tout je me conforme, J'partirai sans regrets: Le tambour, l'uniforme Ont your moi tant d'attraire! Ran tan plan, J'aim' ce r'frain du régiment, Ran tan plan, ran pataplan.

— J'ons le cœur qui me serre Quand j'vois battre un dindon; Pourrai-j' hen à la guerre Tuer des gens pour tout d'bon? — Les enfants de la France A l'enn'mi vont gaiment, Et pas un ne balance Quand on crie: En avant! Ran tan plan,

bis.

Au feu l'on court en chantant, Ran tan plan, ran pataplan.

Après une bonne affaire,
On r'vient clopin clopant.
Mais à la boutonnière
Peut briller un ruban.

- On attrap' quelqu' torgnoles,
  Mais on devient sergent.
- L'canon vous carambole
- On meurt glorieus'ment. Ran tan plan,

bis

On voit l'ennemi fuyant, Et l'on redit... en mourant : Ran pataplan.

- Adieu donc au village.

- Et nous, par not courage F'sons honneur au pays.

On ne peut sans souffrance
 De lui se détacher.

Gardons tous l'espérance
 De revoir son clocher.
 Ran tan plan.

bis.

Amis, la gloir' nous attend, Ran tan plan, ran pataplan.

COGNIARD frères.

### La Lettre de faire part , ou la Mort du Conscrit.

Rose, l'intention d'la présente Est d'vinformer de ma santé. L'armé' française est triomphante, Et moi j'ai l'bras gauche emporté. Nous avons eu d'grands avantages. La mitraille m'a brisé les os. Nous avons pris arm's et hagages. Pour ma part, j'ai deux ball's dans l'dos.

J't'écris à l'hôpital, d'où j'pense Partir bientôt pour chez les morts. J't'envoi' dix francs qu'celui qui m'panse M'a donné pour avoir mon corps. Je m'suis dit, puisqu'il faut que j'file, Et qu'ma Ros' perd son épouseur, Ça fait que j' mourrai plus tranquille D'savoir que j'lui laiss' ma valeur.

Lorsque j'ai quitté ma vieill' mère, Elle expirait seusiblement. A l'arrivée d'ma lettr', j'espère Qu'ell' sera morte entièrement. Car si la pauvr' femme est guérite, Elle est si bonn' qu'elle est dans l'cas De s'fair' mourir de mort subite A la nouvell' de mon trépas.

J'te r'commande bien, ma p'tit' Rose, Mon pauvre chien: n'l'abandonn' pas, Et surtout n'lui dis pas la chose Qui fait qu'il ne me r'verra pas; Car lui, qui se faisait un' fête De me voir rev'nir caporal, Il pleurerait comme une bête En apprenant mon sort fatal.

C'est tout d'même un' chos' qui m'enrage. D'êtr' fait mourir loin du pays; Car lorsque l'on meurt au village, On peut dire bonsoir aux amis; L'on a sa place derrièr' l'église, L'on a son nom sur un'croix d'bois, Et l'on peut croir'que la payse Y viendra prier quelquefois.

Adieu! Rose, adieu! du courage!
A nous r'voir il n'faut plus songer;
Car au régiment où j'm'engage,
On n'vous accorde pas de congé.
V'là tout qui tourne... j'n'y vois goutte!
Ah! c'est fini... j's sens que j'm'en vas!..
V'eins de r'cevoir ma feuille de route.
Adieu, Rose, adieu, n'm'oubli' pas!

JAIME, musique de Lueritier.

# Le Matelot de Bordeaux.

Le souvenir de cette chanson a été conservé par un paillasse du boulevard du Temple, nommé Rousseau, qui faisait la parade devant la porte du spectacle de la danseuse de corde Malaga, vers 1800, avant le célèbre Bobèche. C'est une de ces chansons de matelots que l'on chante sur les ports de mer, et qui ne manquent ni de gaieté ni d'originalité.

C'est dans la ville de Bordeaux Qu'est arrivé trois beaux vaisseaux; Les matelots qui sont dedans, Ma foi, ce sont de bons enfants.

Il y a un' dame dans Bordeaux Qu'est éprise d'un matelot : « Ma servante, allez-moi queri Le matelot le plus joli.

— Beau matelot, mon bel ami, — Madame vous envoi' queri; Montez là-haut; c'est au premier : Collation vous y ferez. »

La collation a duré Trois jours, trois nuits, sans décesser; Mais au bout de trois jours passés Le matelot s'est ennuyé.

Le matelot s'est ennuyé, Par la fenètre a regardé : « Madam', donnez-moi mon congé : Il fait beau temps : j'veux m'en aller.

Beau matelot, si tu t'en vas,
 Bien mal de moi tu parleras.
 Tiens, voilà cent écus comptés,
 Sera pour boire à ma santé. »

Le matelot, en s'en allam, Fit rencontre du président : « Beau président, beau président, J'ai tes écus : je suis content.

Beau matelot, mon bel ami,
Répète-moi ce que t' as dit.
Monsieur, je dis qu'il fait beau temps
Pour aller sur la mer voguant.

Le matelot, dans son vaisseau, S'mit à chanter des airs nouveaux : « Vive les dames de Bordeaux Qui aiment bien les matelots! »

#### Le Marin.

Sur l'Ocean, j'aime à passer ma vie;
De nos cités, moi je fuis la rumeur.
Gai matelot, la mer est ma patrie;
C'est là qu'on trouve le bonheur.
Sur terre, helas! la vie est importune;
Oui, je n'y vois que chagrins et tourment;
Ainsi que sur mon bàtiment,
Gloire, grandeurs et titres et fortune,
Autant en emporte le vent.
bis.

Dans mes amours j'imite l'hirondelle;
J'aime très-vite, et cela pour raison.
A mon objet je puis être fidèle,
Mais seulement pour la saison.
De lui garder à jamais ma tendresse,
A mon départ, je lui fais le serment;
Mais bientôt sur mon bâtiment,
Serments d'amour et serments de maîtresse
Autant en emporte le vent. bis.

Quand ballotté par les flots et l'orage,
Notre navire est près de couler bas,
Nous prions Dieu d'apaiser le tapage,
Et de nous sauver du trépas.
Nous lui jurons d'observer l'abstinence,
De nous priver de tabac du Levant;
Et quand vogue le bâtiment,
Serments de fous, serments de tempérance,
Autant en emporte le vent. bis.

Un jour, amis, puisqu'il faut que je meure,
Ah! que du moins ce soit sur mon vaisseau!
Promettez-moi qu'après ma dernière heure,
La mer deviendra mon tombeau.
Ne cherchez pas de menteuse épitaphe;
Qu'un gros requin soit mon seul monument.
Un regret sur le bâtiment,
Mais pas de pleurs, pas de deuil, d'épitaphe.
Autant en emporte le vent. bis.

# La Philosophie du Marin.

Chacun a sa philosophie; Un marin a la sienne aussi. Sur ma frégate je défie Et les chagrins et les soucis. Pour les dompter,

Les éviter, Toujours j'embarque avec moi la folie. Dans mon hamac, Sur le tillac,

Je me distrais en fumant mon tabac; Mais quand ma pipe est allumée, Je me dis : Que sont les grandeurs? Les biens, l'amour et les honneurs? Ma foi, de la fumée.

Comme un autre, dans ma jeunesse, l'ai vécu sur le continent, Et je me dis avec tristesse: La têrre est un sot élément. Plus d'un faquin, Jadis Pasquin, N'y paraît grand que par mainte bassesse,

Quand de son char, Un peu plus tard, Sur nous il jette un coup d'œil goguenard.
Mais quand pour moi la mer est douce,
Je ris, je chante sur le pont.
Là je ne crains pas qu'un fripon
En passant m'éclabousse.

fraversant la mer de la vie, Tàchons d'arriver à bon port; Soyons sans haine et sans envie, Toujours contents de notre sort. De la gaité.

De la santé.

D'ètre immortels n'ayons point la manie; Car bien souvent

Le plus savant

Voit ses écrits emportés par le vent.

N'usons donc point en vain notre encre;
L'onde coule, et l'homme s'en va,

Et corbleu! dans cette mer-là,
L'on ne jette pas l'ancre,

## Le Ménage de Garçon.

Je loge au quatrième étage, C'est là que finit l'escalier; Je suis ma femme de ménage, Mon domestique et mon portier. Des créanciers quand la cohorte Au logis sonne à tour de bras, C'est toujours, en ouvrant ma porte, Moi qui dis que je n'y suis pas.

De tous mes meubles l'inventaire Tiendrait un carré de papier; Pourtant je reçois d'ordinaire Des visites dans mon grenier. Je mets les gens fort à leur aise; A la porte un bavard maudit, Tous mes amis sur une chaise, Et ma maitresse sur mon lit.

Vers ma demeure quand tu marches, Jeune beauté, va doucement; Crois-moi, quatre-vingt-dix-luit marches Ne se montent pas lestement. Lorsque l'on arrive à mon gite, On se sent un certain émoi; Jamais sans que son cœur palpite, Une femme n'entre chez moi.

Gourmands, vous voulez, j'imagine, De moi pour faire certain cas, Avoir l'état de ma cuisine. Sachez que je fais trois repas: Le déjeuner m'est très-facile, De tous côtés je le reçoi: De ne dine jamais qu'en ville, Et ne soupe jamais chez moi. Je suis riche, et j'ai pour campagne Tous les environs de Paris; J'ai mille châteaux en Espagne; J'ai pour fermiers tous mes amis. J'ai, pour faire le petit-maitre, Sur la place un cabriolet; J'ai mon jardin sur ma fenêtre, Et mes rentes dans mon gilet.

Je vois plus d'un millionnaire Sur moi s'égayer aujourd'hui: Dans ma richesse imaginaire, Je suis aussi riche que lui. Je ne vis qu'au jour la jeurnée, Lui, vante ses deniers comptants: Et puis à la fin de l'année, Nous arrivons en même temps.

Un grand homme a dit dans son livre Que tout est bien , il m'en souvient. Tranquillement laissons-nous vivre, Et prenons le temps comme il vient. Si, pour recréer ce bas monde, Dieu nous consultait aujourd'hui, Convenons-en tous à la ronde, Nous n'e ferions pas mieux que lui.

JOSEPH PAIN. Musique de GARAUDE.

### La Philosophic.

On parle de philosophie :
On ne sait pas la définir ;
Mais la seule digne d'envie ,
La mienne, enfin, c'est le plaisir .
Sourire à l'aimable folie ,
Pour mieux jouir, être inconstant :
C'est ainsi qu'on descend gaiment
Le fleuve de la vie .

Les anciens sages de la Grèce N'étaient pas sages tous les jours ; On a vu souvent leur sagesse Échouer auprès des amours. Sourire à l'aimable folie , etc.

Pour composer son édifice L'abeille se nourrit de fleurs; Suivons son exemple propice: Sachons effleurer tous les cœurs. Sourire à l'aimable folie, Pour mieux jouir être inconstant: C'est ainsi qu'on descend gaîment Le fleuve de la vie.

SEWRIN. Musique de MEISSONNIER.

### Il faut souffrir pour le plaisir,

Il n'est pas de plaisir sans peine, Nous dit une vieille chanson. Cette morale est pure et saine, Et je l'adopte sans façon. Moi, qui, souvent d'hūmeur légère, Ai changé mon goût, mon désir, Pour bien jouir sur cette terre, J'ai vu, n'importe la manière, Qu'il faut souffrir pour le plaisir.

Vous avez remarqué sans doute Que le premier jour de l'hymen, Quand du logis on prend la route, Jeune épouse pleure soudain. Mais la maman, prudente et sage, Lui dit, au moment de partir : « En tout faut un apprentissage; Allons, ma fille, du courage, Il faut souffrir pour le plaisir. »

Lise possédait une rose, Et Lise n'avait que quinze ans; Pour la cueillir à peine éclose, Le désir enflamma mes sens. Je la cueillis, je vous l'assure, Car l'épine se fit sentir. Dans les maux que depuis j'endure, Je dis, en pansant ma blessure: Il faut souffrir pour le plaisir.

Un damoiseau qu'amour transporte, Attente à l'honneur conjugal; Le mari vient, frappe à la porte, Pour lui quel contre-temps fatal! De ces lieux comment disparaître: La belle, hélas! par où sortir? Vous pouvez vous blesser peut-être, Mais je ne vois que la fenêtre: Il faut souffrir pour le plaisir.

Sur mon cœur, en pressant ma femme, Au milieu d'un vif entretien, Je lui dis, pour doubler notre âme: Qu'un gentil enfant viendrait bien! Quel bonheur de devenir père! Mais si la femme doit gémir, Que sa peine lui devient chère Dans les doux devoirs d'une mère! Il faut souffrir pour le plaisir.

CHANU.

#### Le Char de la Vie.

N'envions pas ces chars pompeux Que Plutus lance dans l'arène: C'est l'ambition qui les traîne, Le souci voltige autour d'eux. Couvert de fleurs et de feuillage Le nôtre roule doucement, Et le plaisir, en souriant,

Dirige l'équipage. En chantant, joyeux troubadours, Pour que jamais il ne dévie, Attelons au char de la vie Et les plaisirs et les amours.

Arrête, gentil conducteur, l'aperçois gente pèlerine, Et de la rose purpurine Son gai minois a la fraicheur. Fais-la monter : dieu ! sa main tremble; Des pleurs mouillent ses yeux si doux : Timide enfant, rassurez-vous,

Nous voyageons ensemble; En chantant, joyeux troubadours, etc.

Mais auprès du fils de Vénus Est assis le dieu de la treille, Sa main, d'une grappe vermeille, Sait pressurer le divin jus. Autour de nous quel cercle aimable! Le char n'est-il pas arrèté? Ah! c'est charmant en vérité, Nous voyageons à table. En chantant, joyeux troubadours, etc.

D'amour s'amortissent les feux, Tu disparais, trop chère idole, Et c'est la poussière qui vole Qui nous fait blanchir les cheveux. Le jour paraît, et dès l'aurore, Qui nous ramène ses rayons, Bacchus nous ranime, espérons: Notre char roule encore. En chantant, joyeux troubadours, etc.

Mais un souffle éteint le flambeau, Et du char il nous faut descendre. Amitié, porte notre cendre Au pied d'un fertile coteau : Endormis sous l'herbe légère, Parmi les fleurs nous renaitrons : Heureux destin! nous parerons Le sein d'une bergère!

Le sein d'une bergère! En chantant, joyeux troubadours, Pour que jamais il ne dévie, Attelons au char de la vie Et les plaisirs et les amours.

bis.

#### Le Portrait de la Vie.

Un sage l'a dit autrefois:
Tout est vanité sur la terre;
Jeunes et vieux, bergers et rois,
Chacun caresse une chimère.
Craindre, espérer, douter de tout,
Suivre la raison, la folie,
Jouir un peu, souffrir beaucoup:
Voilà ce que c'est que la vie.

L'homme puissant feint d'être heureux, Le lache affecte du courage, Le pervers se dit vertueux, L'insensé veut paraitre sage; Cet autre, embrassant son rival, Est dévoré de jalousie; C'est à qui cachera son mal: Voilà ce que c'est que la vie.

Faire l'éloge de son cœur, Se plaindre de l'ingratitude, Etre chatouilleux sur l'honneur Et vicieux par habitude; Parler toujours de loyauté, User souvent de perfidie, Faiblesse, audace, cruauté : Voilà ce que c'est que la vie.

bis

Du hasard tout subit la loi: '
Sans le vouloir on reçoit l'être;
On aime sans savoir pourquoi;
On s'égorge sans se connaître;
Pour un riche, mille indigents;
Pour l'indigent, point de patrie;
Pour tout le monde des tourments:
Voilà ce que c'est que la vie.

bis.

Désireux de ce qu'on n'a pas, Fatigué de ce qu'on possède, Frémir à l'aspect du trépas, Appeler la mort à son aide, Vouloir embrasser la vertu, Retomber dans son apathie, Et mourir comme on a vécu: Voilà ce que c'est que la vie.

bis.

### Les Souvenirs.

Nous vicillissons, ma pauvre bonne amie, Hélas! le temps a marbré nos cheveux, Et notre main, déjà mal affermie, Trahit souvent nos désirs et nos vœux. Mais si l'hiver qui glaça ma musette , A nos plaisirs vient mettre le holà ; Caressons-nous, caressons-nous, Lisette, Pour endormir encor ce regret-là. bis.

Te souviens-tu de ce bosquet de roses Qui sur mon cœur vit ton cœur se presser? Là, sous tes pas, mille fleurs demi-closes Tont doucement t'invitaient à glisser. Où sont ces fleurs, témoins de ta défaite? Sous ces remparts, un jour on les foula. Caressons-nous, caressons-nous, Lisette, Pour endormir encor ce regret-là. bis.

Te souviens-tu de ce vieil uniforme Que j'étronnai si bien à Friedland! Le temps enfin l'a mis à la réforme; Le bras faiblit, mais le ceur est brûlant. Ah! mon habit, parmi ceux qu'on achète, Tu ne fus pas!.... Aussi l'on l'exila. Caressons-nous, carcèsons-nous, Lisette, Pour endormir encor ce regret-là. bis.

Te souviens-tu de l'honorable signe Qui sur mon sein brilla dans les cent jours? Ah! devait-on m'en déclarer indigne! Mon pays seul n'eut-il pas mes annours? Mais le traitant, qu'à ma place on brevête, Pour l'obtenir, que de preux il vola! Caressons-nous, caressons-nous, Lisette, Pour endormir encor ce regret-là. bis.

Te souviens-tu?... Laissons-là ma misère : Soyons Français, ne persons plus à moi. Citons plutôt le nouveau Bélisaire ,
Dont les malheurs ont causé tant d'émoi Quoi! l'aigle est mort, on a flétri la tête
Qui tant de fois de gloire étincèby Caressons-nous, caressons-nous, lisette,
Pour endormir encor ce regret-là.

ÉMILE DEBREAUX.

### Le Hollandais.

Un Hollandais, riche comme un Crésus, Au lourd maintien , à face ronde , Se dit un jour ! « Consacrons mes écus Aux jouissances de 2e monde ; Rassemblons à la fois Les objets dont le choix Offre au mortel la plus suave ivresse Pour me bien divertir ce soir.

Dans mon logis je veux avoir Pot de bière, pipe et maîtresse. » Il va chercher au fond d'un cul-de-sac,
Dans la plus belle tabagie,
Un pot de bière, une once de tabac,
Et la femme la plus jolie.
Il reprend son chemin,
Bière et tabac en main,
Et sous son bras l'objet de sa tendresse;
Il revient chez jui tout joyeux

pir, pour contenter ses vœux, Pot de bière, pipe et maîtresse.

Qu'un Hollandais doit bénir son destin,
Quand il boit, qu'il aime et qu'il fume!
A ses côtés il pose un verre plein,
Et puis sa pipe qu'il allume;
Dans un fauteuil à bras
Il place les appas
De sa moderne et robuste Lucrèce.
Mais, dit-il, « par où conimencer?
Qui dois-je d'abord caresser? »

Il prend sa pipe, et puis il réfléchit Qu'il devrait commencer par boire. Il prend son verre, et soudain il se dit : « Non, l'amour aura là victoire. » Mais tout en se hàtant, L'infortuné répand Le pot de bière; et cette maladresse Fait sauver la belle; et du coup Sa pipe s'éteint : il perd tout, Pot de bière, pipe et maîtresse.

Faibles mortels, c'est ainsi qu'à vos yeux
Le bonheur s'envole en fumée,
Soit qu'à l'amour vous adressiez vos vœux,
Soit à l'or, à la renommée.
Un grand perd ses États,
Un gourmand un repas,
L'auteur sa rime, un traitant sa richesse.
Hélas! au moment de jouir,

On voit tomber, s'éteindre ou fuir Pot de bière, pipe et maîtresse!

SAINT-FÉLIX.

### Le roi des plaisirs et lé plaisir des rois.

Sous des lambris où l'or éclate
Fouler la pourpre et l'écarlate,
Sur un trône dicter des lois,
C'est le plaisir des rois.
Sur la fougère et sur l'herbette,
Lire dans les yeux de Lisette
Qu'elle est sensible à nos soupirs,
C'est le roi des plaisirs.

Quelque part que l'on se transporte, Étre entouré d'une cohorte, Voir des curieux jusques aux totts, C'est le plaisir des rois. Quand on voyage avec Sylvie, N'avoir pour toute compagnie Que les amours et les zéphyrs, C'est le roi des plaisirs.

Posséder des trésors immenses , Briller par de riches dépenses , Commander et donner des lois , C'est le plaisir des rois , Toucher l'objet qui sait nous plaire ; Par un retour tendre et sincère , Le voir sensible à nos désirs , C'est le roi des plaisirs.

Agir et commander en maître,
Avec la poudre et le salpêtre
Fortement appuyer ses droits,
C'est le plaisir des rois.
Quand le tendre enfant nous couronne,
Tenir du cœur ce qu'en nous donne,
Ne rien devoir qu'aux doux soupirs,
C'est le roi des plaisirs.
bis.

Des plus beaux bijoux de l'Asie Parer une beauté chérie, En charger sa tête et ses doigts, C'est le plaisir des rois. Voir une petite fleurette Toucher plus le cœur de Nanette Que perles, rubans et saphirs, C'est le roi des plaisirs.

bis.

Quand on est heureux à la guerre, En informer toute la terre, Publier partout ses exploits, C'est le plaisir des rois. Lorsque l'amour nous récompense, Goûter dans l'ombre et le silence Le fruit de nos tendres soupirs, C'est le roi des plaisirs.

Avec une meute bruyante,
Remplir les forêts d'épouvante,
Réduire des cerfs aux abois,
C'est le plaisir des rois.
Avec une troupe choisie,
Chasser à grands coups d'ambroisie
La douleur et les vains soupirs,
C'est le roi des plaisirs.

bis.

Donner dans une grande fête Des concerts à rompre la tête, Où l'on entend mugir cent voix, C'est le plaisir des rois.





Dans un petit repas tranquille Par quelque gentil vaudeville, Du cœur exprimer les désirs, C'est le roi des plaisirs.

bis.

A des flatteurs, dont la souplesse.
S'avilit jusqu'à la bassesse,
Donner souvent les beaux emplois,
C'est le plaisir des rois.
Verre en main près de ce qu'on aime,
Railler ceux qu'une ardeur extrême
De l'ambition rend martyrs,
C'est le roi des plaisirs.

bis.

PANARD.

#### Les Gueux.

Il ne faut pas toujours prendre à le lettre la prétendue philosophie de poëtes et des chansonniers.

Les gueux sont heureux à leur ma nière; et si l'on est bien dans un gre nier à vingt ans, on y est bien mal à soixante. Les illusions de la jeunesse embellissent tout; mais son imprévoyance prépare à la vieillesse de tristes jours.

Si l'on peut manger sans nappe quand on n'en a pas, et dormir sur la paille quand on manque d'un bon lit, cela ne prouve pas qu'une table bien servie soit désagréable, et qu'on dorme mal sur un bon matelas.

Il est singulier que des gens d'esprit apothéosent le cynisme, et que, parce qu'Homère a demandé l'aumône, qu'il était aveugle, que Cervantes a été en prison, que Camoëns est mort à l'hôpital, on crois qu'il soit nécessaire, pour être heureux et pour être poëte, de leur ressembler par les disgrâces du sort, de mendier et de se crever les yeux.

Horace n'en faisait pas de plus mauvais vers quand il avait bu du falerne à Tibur, et Voltaire n'en était pas plus malheureux parce qu'il avait soixante mille livres de rente.

Ces sortes de déclamations sont peutêtre une consolation pour ceux qui n'ont





rien; mais il vaudrait mieux leur apprendre à avoir quelque chose.

Si Diogène savait se passer des biens, Aristippe savait en user: sa philosophie n'était pas la plus mauvaise.

On a dit que Béranger, auteur de ces deux chansons, avait un peu de ressemblance avec J.-J. Rousseau par son gout pour les paradoxes et la misanthropie. La première partie de cette proposition est seule vraie. Béranger aime le paradoxe; mais le paradoxe en chansons comme il sait les faire, est chose délicieuse et charmante. Béranger n'est point misanthrope; il est vrai qu'il n'a voulu être ni académicien, ni représentant du peuple; mais il n'a pas cessé de chanter malgré ses soixante dix ans.

Les gueux, les gueux Sont des gens heureux; Ils s'aiment entre eux. Vivent les gueux!

Des gueux chantons la louange, Que de gueux hommes de bien! Il faut qu'enfin l'esprit venge L'honnête !:omme qui n'a rien Les gueux, les gueux, etc.

Oui, le bonheur est facile Au sein de la pauvreté; J'en atteste l'Évangile, J'en atteste ma gaité. Les gueux, les gueux, etc.

Au Parnasse la misère Longtemps a régné, dit-on; Quel bien possédait Homère? Une besace, un bâton. Les gueux, les gueux, etc.

Vous qu'afflige la détresse, Croyez que plus d'un héros Dans le soulier qui le blesse Peut regretter ses sabots. – Les gueux, les gueux, etc.

Du faste qui vous étonne L'exil punit plus d'un grand; Diogène, dans sa tonne, Brave en paix un conquérant. Les gueux, les gueux, etc.

D'un palais l'éclat vous frappe, Mais l'ennui vient y gémir. On peut bien manger sans nappe; Sur la paille on peut dormir. Les gueux, les gueux, etc.

Quel dieu se plait et s'agite Sur ce grabat qu'il fleurit? C'est l'Amour qui rend visite A la Pauvreté qui rit. Les gueux, les gueux, etc.

L'amitié que l'on regrette N'a point quitté nos climats : Elle trinque à la guinguette , Assise entre deux soldats.

Les gueux, les gueux Sont des gens heureux; Ils s'aiment entre eux. Vivent les gueux!

BÉRANGER.

#### Le Grenler.

Je viens revoir l'asile où ma jeunesse De la misère a subi les legons. J'avais vingt ans, une folle maîtresse, De francs amis et l'amour des chansons. Bravant le monde, et les sots et les sages. Sans avenir, riche de mon printemps, Leste et joyeux, je montais six étages. Dans un grenier qu'on est bien à vingtans!

C'est un grenier, point ne veux qu'on l'i-

Là fut mon lit bien chétif et bien dur; Là fut ma table; et je retrouve encore Trois pieds d'un vers charbonné sur le mur. Apparaissez, plaisirs de mon bel àge, Que d'un coup d'aile a fustigés le Temps. Vingt fois pour vous j'ai mis ma montre

[ en gage. Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

Lisette ici doit surtout apparaître, Vice et jolie, avec un frais chapeau. Déjà sa main à l'étroite fenêtre Suspend son châle en guise de rideau; Sa robe aussi va parer ma couchette; Respecte, Amour, ses plis longs et flottants. l'ai su depuis qui payait sa toilette. Dans un grenier qu'on est bien à vingtans!

A table, un jour, jour de grande richesse, De mes amis les voix brillaient en chœur, Quand jusqu'ici monte un cri d'allégresse; «A Marengo, Bonaparte est vainqueur!» Le canon gronde; un autre chant commence; Nous célébrons tant de faits éclatants! Les rois jamais n'envahiront la France. Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

Quittons ce toit où ma raison s'enivre.
Oh! qu'ils sont loin ces jours tant regrettés!
Péchangerais ce qu'il me reste à vivre
Contre un des mois qu'ici Dieu m'a comptés.
Pour rêver gloire, amour, plaisir, folie,
Pour dépenser sa vie en peu d'instants,
D'un long espoir pour la voir embellie,
Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

BÉRANGER.

#### Le Flâneur.

Air de la Légère, contredanse.

Moi, je flåne; bis.
Qu'on m'approuve ou me condamne!
Moi, je flåne,
Je vois tout
Je suis partout.

Dès sept heures du matin , Je demande à la laitière Des nouvelles de Nanterre Ou bien du marché voisin ; Ensuite au café je flûte Un verre d'eau pectoral Puis, tout en mangeant ma flûte, Je dévore le journal.

Moi, je flane, etc.

J'ai des soins très-a-sidus
Pour les Perstes-Affiches;
J'y cherche les chiens caniches
Que l'on peut avoir perdus.
Des gazettes qu'on renomme
Je suis le premier lecteur;
Après je fais un bon somme
Sur l'éternel Moniteur.

Moi, je flâne, etc.

Pressant ma digestion,
Je cours à lu promenade;
Sans moi, jamais de parade,
Jamais de procession.
Joignant aux mœurs les plus sages
La galté, les sentiments,
Je m'invite aux mariages,
Je suis les enterrements.

Moi, je flane, etc.

J'inspecte le quai nouveau Qu'on a bàti sur la Seine; J'aime à voir d'une fontaine Tranquillement couler l'eau Quelquefois, une heure entière. Appuyé sur l'un des ponts, Je crache dans la rivière Pour faire des petits ronds.

Moi, je flane, etc.

Il fautme voir au Palais, Debout à la cour crassises; Près des caillettes assises, Je suis tous les grands procès. De l'antre des procédures Je vole chez Martinet, Et dans les caricatures Je vois souvent mon portrait.

Moi, je flàne, etc.

Almanach royal vivant, Je connais chaque livrée, Chaque personne titrée Et tout l'Institut savant. Chaque généalogie Se logeant dans mon cerveau, Je pourrais, par mon génie, Siéger au conseil du sceau.

Moi, je flàne, etc.

Sur les quais, comme un savant En prudent bibliomane, Je fais, devant une manne, Une lecture en plein vent. Si je trouve un bon ouvrage, Je sais, en flâneur malin, Faire une corne à la page, Pour lire le lendemain.

Moi, je flàne, etc.

Quand le soleil est ardent, Pour ne point payer de chaise Et me reposer à l'aise, Je m'étale sur un banc. A Coblentz, aux Tuileries, Observateur fortuné, Combien de femmes jolies Me passent... devant le než!

Moi, je flâne, etc.

Las de m'être promené, Je vais, en gai parasite, Rendre à mes amis visite Quand, vient l'heure du diné. Par une mode incivile, S'il arrive, par malheur, Qu'hélas! ils dinent en ville, Alors je dine par cœur. Moi, je flàne, etc.

Le soir, près des étourneaux,

Le soir, près des étourneaux, A mon café je babille Sur les effets d'une bille, Sur un coup de dominos.

#### POPULAIRES.

Je fais la paix ou la guerre Avec quelque vieux nigaud, Qui sable un cruchon de bière En raisonnant comme un pot.

Moi, je flàne, etc.

Enfin soyez avertis
Que je ne vais au spectacle
Que quand, par un grand miracle,
Les Français donnent gratis.
Sans maîtresse et sans envie,
Buvant de l'eau pour soutien,
Ainsi je mène la vie
D'un joyeux épicurien.

Moi, je flâne; bis.
Qu'on m'approuve ou me condamne!
Moi, je flâne,
Je vois tout,
Je suis partout.

CASIMIR MÉNÉTRIER.

## Les Baretés.

On dit qu'il arrive ici Une compagnie Meilleure que celle-ci Et bien mieux choisie. Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, Va-t'en voir s'ils viennent.

Un abbé qui n'aime rien Que le séminaire, Qui donne aux pauvres son bien, Et dit son bréviaire. Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, Va-t'en voir s'ils viennent.

Un magistrat curieux
De jurisprudence,
Et qui, devant deux beaux yeux,
Tient bien la balance.
Va-l'en voir s'ils viennent, Jean,
Va-l'en voir s'ils viennent.

Une fille de quinze ans,
D'Agnès la pareille,
Qui pense que les enfants
Se font par l'oreille.
Va-t'en voir s'ils viennent, Jean,
Va-t'en voir s'ils viennent.

Une femme et son époux, Couple bien fidèle; Elle le préfère à tous, Et lui n'aime qu'elle. /a-t'en voir s'ils viennent, Jean , Va-t'en voir s'ils viennent.

Un chanoine dégoûté
Du bon jus d'octobre;
Un auteur sans vanité;
Un musicien sobre.
Va-t'en voir s'ils viennent, Jean,
Va-t'en voir s'ils viennent.

Un Breton qui ne boit point; Un Gascon tout bête; Un Normand franc de tout point; Un Picard sans tête. Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, Va-t'en voir s'ils viennent.

Une femme que le temps A presque flétrie, Qui voit des appas naissants Sans aucune envie. Va-t'en voir s'ils viennent, Jest. Va-t'en voir s'ils viennent.

Une belle qui, cherchant Compagne fidèle, La choisit en la sachant Plus aimable qu'elle. Va-t'en voir s'ils viennent, Jer Va-t'en voir s'ils viennent. Un savant prédicateur Comme Bourdaloue, Qui veut toucher le pêcheur Et craint qu'on le loue. Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, Va-t'en voir s'ils viennent.

Une nonne de Lonchamps,
Belle comme Astrée,
Qui brûle, en courant les champs,
D'être recloîtrée.
Va-t'en voir s'ils viennent, Jean,
Va-t'en voir s'ils viennent.

Un médecin sans grands mots, D'un savoir extrème, Qui n'ordonné point les eaux Et guérit lui-même. Va-l'en voir s'ils viennent, Jean, Va-l'en voir s'ils viennent.

Et, pour bénédiction, Nous aurons un moine Fort dans la tentation, Comme saint Antoine. Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, Va-t'en voir s'ils viennent.

DE LA MOTTE.

### Le Vin, les Femmes et le Tabac.

Quand j'ai ma pipe bien aimée, Mon seul trésor, mes seuls amours, Lorsque s'exhale sa fumée, Je vois renaître mes beaux jours. Lorsqu'ur nuage me contourne, Ah i je suis plus heureux qu'un roi! bis. Combats, victoir's, tout cela tourne, Tout cela tourne autour de moi. ler.

Moi je dis: Vive une maîtresse!
Il m'en faut, j'en veux à foison;
Gaiment je change de tendrésse
Quand je change de garnison.
Dans chaque endroit où je séjourne,
Fille ou veuve, cède à ma loi;
bis
Oui, chaque tête tourne, tourne,
Chaque tête tourne pour moi.

Moi, le vin-seul me met en veine,
Lorsque j'en bois avec ardeur,
P'tit à p'tit j'deviens capitaine,
I'suis général, puis empereur.
Près de moi le plaisir séjourne,
Dans le paradis je me crois,
Lorsque tout tourne, tourne,
Lorsque tout tourne autour de moi. ter.

#### Les Moutons.

Dans un pays que chacun peut connaître, Au temps jadis vivaient nombreux trou-

Mais les bergers voulaient, comme le maitre Dimer, tailler, tondre jusqu'aux agneaux. Pour s'affranchir de ce joug tributaire, La gent qui bèle un jour se révolta. Pauvres moutons, oh! vous avez beau faire, Toujours on vous tondra.

Grande rumeur! on prit les chiens pour [guide,

C'était gémir sous de nouveaux tyrans. On vit bientôt cette race perfide . Se transformer en des loups dévorants. Jour de terreur! Leur rage sanguinaire Sur ce beau sol trop longtemps s'exerça. Pauvres moutons, oh! vous avez beau faire, Tocjours on vous tondra.

Sire lion, d'un courage indomptable, Vint à régner en ce temps désastreux. Gloire, revers, splendeur trop peu durable, Ont signalé son empire orageux. Le léopard trembla dans son repaire; Mais que d'agneaux ce triomphe coûta! Pauvres moutons, oh! vous avez beau faire, Toujours on vous tondra.

On vit bientôt mille hordes sauvages Fondre du Nord sur ces bords désolés ; On s'adjugea de riches pâturages Pour secourif des frères accablés. Le reste échut au fermier solidaire, Qui par traités en toisons s'acquitta. Pauvres moutons, oh! vous avez beau faire, Toujours on vous tondra.

Robin mouton, favori du despote, Eut après lui la bergerie à bail. Flatteur adroit et fourbe patriote, A l'étranger il vendait le bercail. On paya bien son zele mercenaire; Il voulait paitre, et paitre on l'envoya. Pauvres moutons, oh! vous avez beau faire, Toujours on vous tondra.

Ah! quand pourrai-je aux rives de la Seine Voir nos moutons jouir d'un sort plus [doux,

Et pour eux seuls fertilisant la plaine, Croître et bondir sans la craînte des loups! En attendant cet appui tutélaire Que chaque maître à son tour promettra,



Pauvres moutons, oh! vous aurez beau [faire

Toujours on vous tondra.

Attribuée à BÉRANGER

#### Le vrai Buveur.

Adam Billaut, connu sous le nom de Mattre Adam, était menuisier à Nevers. Il vécut sur la fin du règne de Louis XIII, et pendant les vingt premières années du règne de Louis XIV. Les poëtes de son temps l'appelèrent le Virgile au zabot. Il faisait ses vers au milieu de ses outils et de ses bouteilles. Il donna à ses recueils les titres de Chevilles et de Vilebrequins.

Sa chanson a été retouchée par une main moderne.

> Aussitôt que la lumière A redoré nos coteaux , Je commence ma carrière Par visiter mes tonneaux.

Ravi de revoir l'aurore , Le verre en main je lui dis : Vois-tu sur la rive maure Plus qu'à mon nez de rubis ?

Le plus grand roi de la terre, Quand je suis dans un repas, S'il me déclarait la guerre, Ne m'épouvanterait pas. A table rien ne m'étonne, Et je pense, quand je bois, Si là-haut Jupiter tonne, Que c'est qu'il a peur de moi.

Si quelque jour, étant ivre, La mort arrêtait mes pas, Je ne voudrais pas revivre Pour changer ce doux trépas. Je m'en irais dans l'Averne Faire enivrer Alecton, Et bâtir une taverne Dans le manoir de Pluton.

Par ce nectar délectable, Les démons étant vaincus, Je ferais chanter au diable Les louanges de Bacchus. J'apaiserais de Tantale La grande altération; Et, passant l'onde infernale, Je ferais boire Ixion... Au bout de ma quarantaine, Cent ivrognes m'ont promis De venir la tasse pleine, Au gite où l'on m'aura mis. Pour me faire une hécatombe Qui signale mon destin, Ils arroseront ma tombe De plus de cent brocs de vin.

De marbre ni de porphyre Qu'on ne fasse mon tombeau : Pour cercueil je ne désire Que le contour d'un tonneau; Je veux qu'on peigne ma trogne Avec ces vers à l'entour : Ci-git le plus grand ivrogne Qui jamais ait vu le jour.

Maitre ADAM:

## Jouissons du temps présent.

Le fameux comte de Bonneval, après avoir servi avec distinction sous Catinat et Vendôme, eut quelques mécontentements, et quitta sa patrie en 1706 pour se mettre au service de l'Autriche. Il fut condamné à avoir la tête tranchée; mais après s'être mis à l'abri chez les impériaux, et avoir battu les Turcs avec le prince Eugène, il quitta le service de l'empereur, alla en Turquie se faire musulman, et devint, sous le nom de Soliman, pacha de Romélie. Il mourut en 1747, et sa vie aventureuse a donné lieu à une foule de mémcires apocryphes. La jolie chanson: Nous n'avons qu'un temps à vivre, est une des boutades épicuriennes de sa jeunesse.

Nous n'avons qu'un temps à vivre . Amis , passons-le gaiment ; Que celui qui doit le suivre Ne nous cause aucun tourment.

A quoi sert d'apprendre l'histoire? N'est-ce pas la même partout? Apprenons seulement à boire : Quand on sait bien boire on sait tout.

Nous n'avons qu'un temps à vivre, etc.

Qu'un tel soit général d'armée; Que l'Anglais succombe sous lui. Moi qui vis bien sans renommée, Je ne veux vaincre que l'ennui.

Nous n'avons qu'un temps à vivre, etc.

A parcourir la terre et l'onde , On perd trop de temps en chemin ; Faisons plutôt tourner le monde Par l'effet de ce jus divin.

Nous n'avons qu'un temps à vivre, etc.

Qu'un savant à voir les planètes Occupe son plus beau loisir; Je n'ai pas besoin de lunettes Pour apercevoir le plaisir.

Nous n'avons qu'un temps à vivre, etc.

Qu'un avide alchimiste exhale Sa fortune en cherchant de l'or; J'ai ma pierre philosophale Dans un cœur qui fait mon trésor. Nous n'avons qu'un temps à vivre, etc..

Au grec, à l'hébreu je renonce : Ma maîtresse entend le français ; Sitôt qu'à boire je prononce , Elle me verse du vin frais!

Nous n'avons qu'un temps à vivre, Amis, passons-le gaîment; Que celui qui doit le suivre Ne nous cause aucun tourment.

Le comte de Bonneval.

## Fanchon.

Amis, il faut faire une pause:
Paperçois l'ombre d'un bouchon;
Buvons à l'aimable Fanchon,
Pour elle faisons quelque chose.
Ah! que son entretien est doux,
Qu'elle a de mérite et de gloire!
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous.

Fanchon, quoique bonne chrétienne, Fut baptisée avec du vin; Un Allemand fut son parrain Une Bretonne sa márraine. Ah! que son entretien est doux, etc.

Elle préfère une grillade Au repas le plus délicat; Son teint prend un nouvel éclat, Quand on lui verse une rasade. Ah! que son entretien est doux, etc.

Si quelquefois elle est cruelle, C'est quand on lui parle d'amour; Mais, moi, je ne lui fais la cour Que pour m'enivrer avec elle. Ah! que son entretien est doux, etc.

Un jour le voisin La Grenade Lui mit la main dans son corset : Elle riposta d'un soufflet Sur le museau du camarade. Ah! que son entretien est doux, Qu'elle a de mérite et de gloire! Elle aime à rire, elle aime à boire, Elle aime à chanter comme nous.

#### Le Oabaret.

A boire je passe ma vie,
Toujours dispos, toujours content;
La bouteille est ma bonne amie,
Et je suis un amant constant.
Au cabaret j'attends l'aurore:
Du vin tel est l'heureux effet,
La nuit souvent me trouve encore
Au cabaret.

Si, frappé de quelques alarmes, Mon cœur éprouve du chagrin, Soudain on voit couler mes larmes; Mais cc sont des larmes de vin.

bis.

Je bois, je bois à longue haleine. Du vin tel est l'heureux effet, Le malheureux n'a plus de peine Au cabaret.

bis.

Si j'étais maître de la terre, Tout homme serait vigneron; Au dieu d'amour toujours sincère Bacchus serait mon Cupidon. Je ne quitterais plus sa mère, Car, de la cour un juste arrêt Ferait du temple de Cythère Un cabaret.

bis.

Auteurs qui courez vers la gloire, Bien boire est le premier talent : Bacchus au temple de mémoire Obtient toujours le premier rang. Un tonneau, voilà mon Pégase, Ma lyre, un large robinet; Et je trouve le mont Parnasse Au cabaret.

his.

# Commençons la Semaine.

Commençons la semaine : Qu'en dis-su, cher voisin? Commençons par le vin, Nous finirons de même. Yaut bien mieux moins d'argent, Chanter, danser, rire et boire; Yaut bien mieux moins d'argent, Rire et boire plus souvent.

On veut me faire accroire Que je mange mon bien; Mais on se trompe bien; De ne fais que le boire. Yaut bien mieux moins d'argent, etc.

Si ta femme querelle,
'Dis-lui, pour l'apaiser,
Que tu veux te griser,
Pour la trouver plus belle.
Yaut bien mieux moins d'argent, etc.

Le receveur des tailles
Dit qu'il vendra mon lit.
Je me moque de lui:
Je couche sur la paille.
Vaut bien mieux moins d'argent, etc.

Au compte de Barême Je n'aurai rien perdu, Je suis venu tout nu, Je m'en irai de même. Vaut bien mieux moins d'argent, etc.

#### POPULAIRES.

Providence divine. Qui veilles sur nos jours, Conserve-nous touiours La cave et la cuisine. Vaut bien mieux moins d'argent. Chanter, danser, rire et boire; Vaut bien mieux moins d'argent Rire et boire plus souvent.

#### Scrutin des Buveurs

Air : Tant qu'il reste une goutte encore.

On vote de bien des facons, Aux chambres, à l'Académie : Joyeux buveurs, nous ne votons Que pour juger mainte folie Mainte folie.

Où se fera notre festin? Aurons-nous quelque femme aimable? Boit-on du Beaune ou du Thorrin? Quand nous votons, ce n'est qu'à table, Ce n'est qu'à table.

Il faut un moven convenable De voter le verre à la main,

Voter par assis et levé! Nos jambes nous portent à peme. bis.

Pour faire un vote motivé,
Ma langue éprouve quelque gêne,
Quelque gêne.
Avec des boulettes de pain

Avec des boulettes de pain Peut-on voter par blanche et noire? Faut-il, pour écrire un scrutin, Changer son verre en écritoire, En écritoire?

Votons, si vous voulez m'en croire, Par verre vide et verre plein.

Les rétrogrades voteront,
Leur verre plein d'un froid liquide;
Les gens de progrès montreront
Jusqu'au fond de leur cristal vide,
Leur cristal vide.
Le centre, toujours incertain,
Remplissant et vidant son verre,
Votera, l'air calme et serein,

Pour ceux qui font meilleure chère,
Meilleure chère.
Mais toujours au doux bruit du verre,
Par verre vide et verre plein.

bis.

Parfois on est en désaccord Au sein d'un docte aréopage, Lorsqu'il arrive que d'abord La majorité se partage, Se partage. Nous qui votons avec du vin,

nous qui votons avec du vin

Si parfois la lutte s'engage, Votons plutôt jusqu'à demain . Chez nous, voyez quel avantage, Ouel avantage.

On recommence un ballotage Par verre vide et verre plein.

bis.

Pour essayer, j'ai deux projets A soumettre à votre lumière : Applaudira-t-on mes couplets, Votera-t-on à ma manière,

A ma manière?

De mon vote et de mon refrain,
Qu'à l'instant le sort se décide:
Par acclamation soudain,
Votez tous, d'une soif avide,
Soif avide.

En montrant chaque verre vide, En vidant chaque verre plein.

bis.

ALEXANDRE DU COLOMBIER.

## Vive le Vin!

Vive le vin! Vive ce jus divin! Je veux jusqu'à la fin Qu'il égayc ma vie. Petit ou grand, Un homme est toujours franc, Loyal et bon vivant, S'il boit sec et souvent.

A mon amie,
Jeune et jolie,
Moi je consacre et l'amour et le vin.
Joyeuse vie,
Point d'insomnie.

Aimons tous deux, buvons jusqu'à demain.

Mon Adèle,

Toute belle.

Boit gaiment de ce jus divin; Avec elle, Moi près d'elle,

Nons chantons ce joyeux refrain : Vive le vin! etc.

Qu'épris de ses attraits, D'autres chantent Glicère; Je ris de leurs couplets, Je n'aimerai jamais. Au comble de mes souhaits, Quand je remplis mon verre, Je savoure à longs traits Tous les plaisirs parfaits.

Vive le vin! etc.

Quelle folie, Quelle manie, De préférer l'amour à ce bon vin ; Triste insomnie, Tourment, folie, /oilà le lot d'un amoureux destin. Haute gloire

Et victoire
A Bacchus, père du raisin!

Cent houteilles
Des plus vieilles

A celui qui fit ce refrain :

Vive le vin! etc.

Versant donc a longs traits, Quand je remplis mon verre, Nargue des freluquets! Je dis : N'aimez jamais. Et, près d'elle buvant, Je vois, vidant mon verre, L'amour, en badinant, Lever son voile blanc.

Vive le vin!
Vive ce jus divin!
Je veux jusqu'à la fin
Qu'il égaye ma vie.
Petit ou grand,
Un homme est toujours franc,
Loyal et bon vivant,
S'il boit sec et souvent.

#### Le bon Silène.

Le visage teint
Du raisin pressuré la veille,
Par un beau matin,
Se réveillant sous une treille,
Silène chantait,
L'écho répétait:
« Satyres, quittez vos retraites,
Faunes, vos Dryades coquettes;
Ne dormez plus, je vous le défends,
Buvez, chantez, mes joyeux enfants, »

Bientôt à sa volx ,
Du doux jus , la troupe idolâtre ,
S'échappe des bois ,
Seconde sa balté folâtre ;
Puis d'un tambourin
A son gai refrain
Mêlant des sons avec adresse ,
Redit dans sa bruyante ivresse :
'Ne dormez plus , je vous le défends ,
Buvez , chantez , mes joyeux enfants .»

Silène joyeux , Dit : « Chantez une hymne de gloire ; Du plus grand des dieux
Je vais vous raconter l'histoire;
Et puisque sans vin
On fredonne en vain,
Pour que votre voix soit moins lente,
Versez de la liqueur brûlante:
Ne dormez plus, je vous le défends,
Buvez, chantez, mes joyeux enfants.

Du mont où le cachait son père
Bacchus altéré
Par le feu qui brûla sa mère,
D'un ton clapissant,
Disait en naissant:
« Arrosez ma voix et les vôtres,
« Et chantez à tous mes apôtres;
« Ne dormez plus, je vous le défends,

« Dès qu'il fut tiré

« Au petit marmot,
Placé sous ma main protectrice,
Je donne bientôt
La chèvre qu'il eut pour nourrice.
Lorsqu'elle broutait,
Le vaurien tetait,
Puis disait, en mouillant sa lèvre
Du raisin que grugeait la chèvre:
« No dormez plus, je vous le défends,
« Buvez, chantez, mes joveux enfants. »

« Buvez , chantez, mes joyeux enfants, »

Sa taille égalait son courage;
Il devint hardi,
Des conquêtes il eut la rage.
De son jong si doux
Les peuples jaloux,
Du bon vin aimant la fumée,
Répétaient avec son armée:
Ne dormez plus, je vous le défends,
« Buvez, chantez, mes joyeux enfants. »

« Dans l'Inde il porta
La galté, la joie et ses charmes.
Enfin il quitta
Les peuples soumis à ses armes.
Sur ses pas les fleurs
Se mélaient aux pleurs.
Pour les sécher, sa voix céleste
Leur criait : « La vigne vous reste;
« Ne dormez plus , je vous le défends,
« Buvez, chantez ; mes joyeux enfants. »

« Dans le court trajet
Qu'il fit pour retourner en Grèce,
Il devint sujet
D'une jeune et vive maitresse.
Malgré ses serments
De fuir les amants,
Par le bon vin apprivoisée,
Elle chanta loin de Théséc:

- « Ne dormez plus, je vous le défends,
- « Buvez, chantez, mes joyeux enfants »

« Enfin de retour

Dans notre brillante patrie
Jupin à son tour,
Pour sabler la liqueur chérie,

Aux cieux l'appela. Depuis ce temps-là,

Protégeant la vigne dorée, il chante à la voûte éthérée :

- « Ne dormez plus, je vous le défends,
- "Buvez, chantez, mes joyeux enfants. "

Un faux pas borna Le gai récit du bon Silène;

Sa chute entraîna

Tous ses compagnons sur l'arène. Chacun d'eux chantait.

L'écho répétait :

« Satyres, quittez vos retraites; Fauncs, vos Dryades coquettes;

Ne dormez plus, je vous le défends. Buvez, chantez, mes joyeux enfants.

# Crois-moi, plante de la Vigne.

Que fais-tu de tes richesses, Sot favori de Plutus? T'occuperas-tu sans cesse D'augmenter tes revenus? A quoi sert cette opulence Dont tu me parais si vain? Triste, au sein de l'abondance, Veux-tu voir fuir le chagrin? Crois-moi, plante de la vigne, Tu cueilleras du raisin, Et tu boiras du bon vin.

Cette tige salutaire,
Pour l'homme est un don des cieux;
Elle attire sur la terre
Tous les favoris des dieux.
Le pauvre, en vidant bouteille,
Voit disparaitre soudain
Les fatigues de la veille,
Les soucis du lendemain.
Crois-moi, plante de la vigne, etc.

Vois ce buveur qui s'arrête: Il admire, il est heureux, Il entend, tourne la tête, Écoute des chants joyeux; Entrant dans une guinguetle, On lai met un verre en main; En buvant sa chopinette, Il chante ce doux refrain : Crois-moi, plante de la vigne, etc.

Si la fortune volage
Sur moi versait ses bienfaits,
Je ferais un digne usage
Du bien qu'elle m'aurait fait:
Point de luxe, d'équipage,
Point de château ni de train;
Tranquille en mon ermitage,
Bienfaiteur du genre humain,
Je planterais de la vigne,
Je cueillerais du raisin,
Et je boirais du bon vin.

# Éloge de l'Eau.

Armand Gouffé, quoique membre du Caveau moderne, où l'eau était proscrite, ne l'a pas moins chantée d'une manière très-spirituelle. Ce chansonnier, né en 1773, a précédé dans la carrière des chansons les Désaugiers et les Béran-

ger. Il a été un des membres des Diners du vaudeville, fondés en 1796. Les recueils de ses chansons, publiés sous le titre de Ballon d'essai, Ballon perdu, etc., in contiennent de très-jolies, et dont plusieurs ont eu de grands succès. Comme vaudevilliste, Armand Gouffé a travaillé à beaucoup de pièces de théâtre; mais il y a longtemps qu'il a abandonné les Muses, et il s'était retiré au fond d'une province, où il est mort depuis peu.

Air : Tarare , Pompon.

Il pleut, il pleut, enfin! Et la vigne altérée Va se voir restaurée Par ce bienfait divin! De l'eau chantons la gloire, On la méprise en vain: C'est l'eau qui nous fait boire Du vin.

C'est par l'eau, j'en conviens, Que Dieu fit le déluge; Mais ce souverain juge Mit les maux près des biens.





Du déluge, l'histoire Fait naitre le raisin. C'est l'eau qui nous fait boire Du vin.

Du bonheur je jouis Quand la rivière apporte, Presque devant ma porte, Des vins de tous pays. Ma cave et mon armoire, Dans l'instant tout est plein! C'est l'eau qui me fait boire Du vin.

Par un temps sec et beau, Le meunier du village Se morfond sans ouvrage Et ne boit que de l'eau. Il rentre dans sa gloire Quand l'eau vient au moulin. C'est l'eau qui lui fait boire Du vin.

S'il faut un trait nouveau, Mes amis, je le guette. Voyez à la guinguette Entrer mon porteur d'eau; Il y perd la mémoire Des travaux du matin. C'est l'eau qui lui fait boire Du vin. Mais à vous chanter l'eau, Je sens que je m'altère; Passez-moi vite un verre Plein de jus du tonneau. Que tout mon auditoire Répète mon refrain : C'est l'eau qui lui fait boire Du vin.

ARMAND GOUFFE.

# Plus on est de Fous, plus on rit.

Des frelons bravant la piqure,
Que j'aime à voir, dans ce séjour,
Le joyeux troupeau d'Épicure
Se recruter de jour en jour!
Francs buveurs que Bacchus attire
Dans ces retraites qu'il chérit,
Avec nous venez boire et rire:
Plus on est de fous, plus on rit.

Ma règle est plus douce et plus prompte Que les calculs de nos savants : C'est le verre en main que je compte Mes vrais amis , les bons vivants! Plus je bois, plus leur nombre augmente, Et quand ma coupe se tarit, Au lieu de quinze j'en vois trente!..
Plus on est de fous, plus on rit. bi

Si j'avais une salle pleine
Des vins choisis que nous sablons,
Et grande au moins comme la plaine
De Saint-Denis ou des Sablons,
Mon pinceau, trempé dans la lie,
Sur tous les murs aurait écrit:
Entrez, enfants de la folie:
Plus on est de fous, plus on rit. bis.

Entrez, soutiens de la sagesse,
Apôtres de l'humanité;
Entrez, amis de la richesse;
Entrez, amants de la beauté;
Entrez, fillettes dégourdies;
Vieilles qui visez à l'esprit;
Entrez, auteurs de tragedies:
Plus on est de fous, plus on rit.

Puisque notre vie a des bornes, Aux enfers un jour nous irons; Et malgré le diable et ses cornes, Aux enfers un jour nous rirons. L'heureux espoir! que vous en semble? Or, voici ce qui le nourrit: Nous serons là-bas tous ensemble : Plus on est de fous, plus, on rit.

> ARMAND GOUFFÉ. Musique de FASQUEL.

## Le Maître d'équipage.

Je suis maitre d'équipage, J'aime la fureur des flots; J'ai bravé cent fois l'orage, Je n'ai peur que du repos. Les jeux, l'amour et la table Ne m'ont jamais trouvé las, Et j'y suis infatigable, Autant que dans les combats.

Mais pour calmer la soif qui me dévore. Verse, verse, verse encore: Au courage, à la gaité; Je veux boire à la beauté, Au courage, à la gaité.

Rien n'est bon comme un naufrage Pour former les matelots: Le péril qu'on envisage Est l'école des héros. Dans l'or et dans la misère, Pillant, pillé, pris, repris, J'aime les jeux de la guerre Par-dessus tout, mes amis.

Mais pour calmer, etc.

#### POPULAIRES.

S'il arrive qu'une belle Veuille monter à mon bord, L'amour en mer n'a point d'ailes, L'inconstance reste au port. S'il arrive que l'orage Vient troubler de si beaux jours, Je trouve un nouveau courage Pour veiller sur mes amours.

Mais pour calmer la soif qui me dévore, Verse, verse, verse encore: Au courage, à la gaité; Je veux boire à la beauté, Au courage, à la gaité.

#### Le vrai Momusien.

Air d'une ronde allemande.

Vrai Momusien, j'éparpille ma vie Entre les arts, Bacchus et la gaité; Lorsque chez moi jamais n'entra l'envie, Dois-je songer à la célébrité? Non, pour être heureux.

Bornant mes vœux
A ma chaumière,
Là je vis content,
Libre, joyeux, indépendant.

S'il me faut ici Etre aussi Couvert de poussière, Celle des vallons Vaut mieux que celle des salons.

Lorsque je dors à l'ombre d'une treille, Sur moi Momus agite son grelot; Je vois le monde en forme de bouteille, Et vainement j'en cherche le goulot.

Mais à mon réveil,
Un vin vermeil
Me désaltère.
Dès que je le vois,
Je ris, je bois tout à la fois;
Et pour m'animer,
Pour m'enflammer
Au lieu d'un verre,
Bacchus vient m'offrir
La coupe qu'il tient du plaisir.

Souvent mon bras, du fouet de la satire Aime à frapper les sots, les courtisans; Mais plus souvent je ressaisis ma lyre Pour célébrer les hommes bienfaisants.

Dès l'aube du jour Je chante l'amour Et la gloire; L'oiseau du hameau Redit :e que redit l'écho; De nos vieux soldats
Fiers aux combats
Je lis l'histoire.
Last ils ne sont plus!...
Mais il nous reste leurs vertus,

Dans mon réduit je n'ai pour seule escorte
Que le mystère, et ma belle et mon chien;
Mais qu'un ami soudain frappe à ma porte,
Journe, et mon cœur vole au devant du
Il voit, satisfait, [sien.
L'effet qu'il fait
Par sa présence;
Bientôt un flon flon
Accompagne un large flacon.
Le temps passe enfin;
Vient la fin

De ma jouissance; Il part... et mes yeux Prolongent encor mes adieux.

Si, près de moi ma belle se repose Sous le taillis ensemble nous chantons; A son corset si je place une rose, Zéphyr malin m'en fait voir les boutons.

Souper sans apprêts
Se prend au frais
Et sous l'ombrage;
La nuit nous poursuit

Le désir nous appelle au lit.

Par son chant

Touchant,

Le rossignol du voisinage

Nous dit qu'il fait jour;

L'amour nous le dit à son tour.

DECOUR.

#### La dernière Goutte.

Eh quoi! nous semblons engourdis;
Nous restons froids et droits en place:
On dirait qu'un voile de glace
Nous a tous presque abasourdis.
Sachons donc bannir ce froid-là;
Qu'enfin notre front se colore;
Savourons le jus que voilà,
Et chantons ce refrain sonore:
Tant qu'il reste une goutte encore
Mes amis, desséchons-la.

bis.

La guerre ayant de plus d'un preux Dévoré le mince héritage, A nous est le noble avantage De lui tendre un bras généreux, En sougeant que de fois il a Protégé ces grands qu'il implore, Sous ces vieilles moustaches-là, Qui d'Austerlitz ont vu l'aurore. Tant qu'il reste une goutte encore, Mes amis, desséchons-la.

Loin de vouloir dicter la loi
A notre Estelle, à notre Lise,
Attendons que son œil nous dise :
Ose tout, et je suis à toi.
Quelquefois cet œil se perla
D'une larme qu'amour déplore;
Mais sitôt qu'elle parait là,
Qu'un brûlant baiser la dévore.
Tant qu'il reste une goutte encore,
Mes amis, desséchons-la.

bii

Le front couronné de bluets,
Laissons les rois et leurs ministres
Assiégés de terreurs sinistres,
Boire à peine dans leurs palais.
S'il leur faut, un jour de gala,
Un nectar qui les corrobore,
Que nous fait, buvant celui-là,
Le coteau qui le vit éclore?
Tant qu'il reste une goutte encore,
Mes amis, desséchons-la. bis.

Enfin, mesurant nos désirs Aux bienfaits d'une main sacrée, Plongeons notre bouche altérée.
Dans le calice des plaisirs.
Trop souvent ce calice-là,
Qui séduit, enivre, restaure,
De sa faux le Temps le fèla;
C'est pourquoi, dès que nait l'aurore,
Tant qu'il reste une goutte encore,
Mes amis, desséchons-la.

bis

#### Mes vieux Souvenirs.

Air : Mes amis, faites comme moi.

J'éprouve, amis, pourriez-vous bien le Du temps jaloux l'inexorable loi; [croire? Il m'a déjà retiré la mémoire, Et le passé m'échappe malgré moi. Mais quelquefois un flacon me ramène Aux jours heureux de mes premiers loisirs. Versez, amis, versez à tasse pleine: Rendez-moi mes vieux souvenirs.

De ce nectar voyez le privilége, Il me reporte à ces temps enchanteurs Où tous les ans j'enlevais du collège Livres dorés et couronnes de fleurs. O ma couronne, aux rives de la Seine Tu ne fis pas en trente ans deux martyrs! Versez, amis, versez à tasse pleine : Rendez-moi mes vieux souvenirs.

Dieu! qu'à seize ans, pour une âme brûlante, Baiser de vierge est un fatal poison! Que je l'aimais, et qu'elle était tremblante Lorsqu'en tremblant j'égarais sa raison ' Oh! quel bonheur quand ma gentille Hélène, En m'apprenant, s'apprenait les plaisirs! Versez, amis, versez à tasse pleine: Rendez-moi mes vieux souvenirs.

Vingt ans sonnaient quand de la Prusse [altière,

Au nom des rois, le gant nous fut jeté; Et tout à coup on vit la France entière Marcher au cri: « Vive la Liberté! » Avec quel feu pour cette auguste reine Nous immolions espoir, bonheur, désirs! Versez, amis, versez à tasse pleine: Rendez-moi mes vieux souvenirs.

J'avais trente ans lorsqu'à notre rivage L'homme du siècle osa donner des fers; Et cependant, même au sein du servage, La France encor planait sur l'univers. Esclave ici, mais partout souveraine, Les potentats n'étaient que ses vizirs. Versez, amis. versez à tasse pleine: Rendez-moi mes vieux souvenirs.

A quarante ans j'ai revu ma patrie; Le vent du nord me rejette à Fleurus; Et là je vois la liberté chérie, Victime enfin des rois cent fois vaincus. Mais en tombant dans l'immortelle arène, Qu'elle était belle à ses derniers soupirs! Versez, amis, versez à tasse pleine: Rendez-moi mes vieux souvenirs.

J'ai soixante ans: que sans crainte on rem-[plisse Le doux cristal qu'ici mon bras vous tend, Car le passé n'a rien dont je rougisse, Et tout Français n'en pourrait dire autant. Petit acteur d'une bien vaste scène, J'eus des chagrins, jamais de repentirs. Versez, amis, versez à tasse pleine: Rendez-moi mes vieux souvenirs.

ÉMILE DEBREAUX.

# La Barque à Caron.

Ah! que l'amour est agréable! Il est de toutes les saisons : Un bon bourgeois dans sa maison, Le dos au feu, le ventre à table, Un bon bourgeois dans sa maison Caressait un jeune tendron.

Bacchus sera mon capitaine, Vénus sera mon lieutenant, Le rôtisseur mon commandant, Le fournisseur mon porte-enseigne, Ma bandoulière de boudins, Mon fourniment rempli de vin.

Quand nous serons dans l'autre monde, Adieu plaisirs, adieu repas; Sachez bien que nous n'aurons pas D'aussi bon vin dans l'autre monde; Nous serons quittes d'embarras, Un' fois partis dans ces lieux bas.

Après ma mort, chers camarades, Yous placerez dans mon tombeau Un petit broc de vin nouveau, Un saucisson, une salade, Une bouteille de Mácon, Pour passer la barque à Caron.

# Les Glougleus.

Mes chers amis, pour jouir de la vie, Le verre en main, narguons la faux du [Temps; Et, pour Momus prodiguant notre encens, Que sa marotte nous rallie.

Joyeux troubadours Répétez toujours :

Non, non, non, non, point de mélancolie.

Oui le vrai bonheur Nait du son flatteur

De tous les panpans, Les panpans des bouchons;

De tous les glouglous, les glouglous des fla-[ cons,

De tous les lanla, les lanla des chausons.

Dans un concert, qu'une voix magnifique Par des accents, ravisse l'auditeur, Et que Lafond, sur son luth enchanteur, Promène son archet magique;

A tous ces grands airs, Ces brillants concerts,

A tous ces flonflons de la musique

Je préfère encor

Le joyeux accord De tous les panpans, etc.

Quand un ami, par un retour sincère, Dans un repas veut réparer ses torts; Pour le hair en vain doublant d'efforts, Vous lui moutrez un front sévère, Si d'un verre plein,

Sa tremblante main,

Tin, tin, tin, tin, vient choquer votre verre, La haine s'enfuit Et cède au doux bruit De tous les panpans . etc.

Pour obtenir d'une jeune fillette L'aveu charmant que retient la pudeur, Joyeux lurons, tâchez avec ardeur De trinquer avec la pauvrette : Si le jus divin Pénètre son sein, Zon, zon, zon, elle n'est plus muette. Ses tendres aveux

Partent avec les feux De tous les panpans, etc.

Un vieux soldat, à la gloire fidèle, De son pays protégeant les remparts, Si Mars chez lui porte ses étendards,

S'anime d'une ardeur nouvelle. Il n'est jamais sourd

Au son du tambour;

Le ran tan plan, ran tan plan le rappelle, Et sous l'olivier Le vaillant guerrier

Revient aux panpans,
Aux panpans des bouchons,

Revient aux glouglous, aux glouglous des [flacons Revient aux lanla, aux lanla des chansons. A mon convoi, puisqu'il faut que je meure, Pour cierge, amis, que l'on porte un flacon; Qu'un vieux tonneau de Beaune ou de Mâ-Fasse ma dernière demeure. [con

Qu'au temple divin,

Des verres de vin,
Din, din, din, din, du convoi sonnent
De ce divin jus [l'heure;
Chantons l'Orémus,

Au bruit des panpans,

Des panpans des bouchons; De tous les glouglous, les glouglous des fla [ cons, De tous les lanla, les lanla des chansons.

CLAYE (d'Eure-et-Loir).

### Le Bonsoir.

Mes bons amis, ajournons à huitaine Nos airs joyeux, nos chants de gai savoir Momus remonte au céleste domaine. Il est minuit, bonsoir,

Il est minuit, bonsoir, Jusqu'au revoir, bonsoir.

A nos santés vidons pourtant nos verres: Prèts à quitter ce toit hospitalier, Nos devanciers, nos fidèles trouvères, Buvaient toujours le coup de l'étrier. Mes bons amis, ajournons à huitaine, etc De nos amis la cohorte agréable Augmente encore avec ce vin clairet; Quand on est quinze en se mettant à table, On se voit trente au sortir du banquet.

Mes bons amis, ajournons à huitaine, etc.

Il se fait tard: à gagner sa demeure Chacun de nous doit prudemment songer; Pour les maris c'est un vilain quart d'heure, Pour les amants c'est l'heure du berger.

Mes bons amis, ajournons à huitaine, etc.

Mais au buveur qui sent sa tête prise, On doit offrir un bras sûr et prudent; Nous aurions l'air d'une patrouille grise Si l'un de nous marchait en chancelant.

Mes bons amis, ajournons à huitaine, etc.

Chemin faisant, si quelque jouvencelle Pour son fallot vous prend en tapinois, Conduisez-la sans bruit et sans chandelle; On a, la nuit, les yeux au bout des doigts.

Mes bons amis, ajournons à huitaine, etc.

Mais d'un regard votre soif est coupable : Sur ce bouchon pourquoi fixer les yeux? De ces flacons qui dorment sur la table, Ah! dans huit jours le vin sera plus vieux! Mes bons amis, ajournons à huitaine Nos airs joyeux, nos chants de gai savoir: Momus remonte au céleste domaine.

Il est minuit, bonsoir, Jusqu'au revoir, bonsoir.

# Le Mouvement perpétuel.

Loin d'ici, sœurs du Permesse. Chétives buveuses d'eau; Cachez-vous avec prestesse Dans votre fangeux ruisseau. Bacchus m'anime et m'inspire; Il échauffe tous mes sens. C'est lui qui monta ma lyre, Écoutez ses fiers accents: Remplis ton verre vide, Vide ton verre plein. Ne laisse jamais dans ta main Ton verre ni plein ni vide; Ne laisse jamais dans ta main Ton verre ni vide ni plein.

Si le ciel, dans sa colère, Te fit le funeste don D'une femme atrabilaire Troublant toute ta maison, Laisse là cette Mégère, Ce lutin, ce vrai démon, Et vite, d'un pas célère, Vers le plus prochain bouchon, Remplis ton verre vide, etc.

Nargue de la gent savante Qui, du mouvement sans fin, Depuis mille ans se tourmente Sans aucun succès certain! Moi tout seul, et pour moi-mème, Assis dans un cabaret, l'ai trouvé ce grand problème. Voici quel est mon secret: Remplis ton verre vide, etc.

Si les voûtes azurées
S'écroulaient avec fracas,
Si leurs ruines embrasées
Vomissaient mille trépas,
La trogne toujours vermeille
Et le front toujours serein,
Tenaît en main ma bouteille,
Je dirais à mon voisin:
Remplis ton verre vide,
Vide ton verre plein.
Ne laisse jamais dans ta main
Ton verre ni plein ni vide;
Ne laisse jamais dans ta main
Ton verre ni vide ni plein.

### Les Effets du Vin.

Voulez-vous suivre un bon conseil? Buvez avant que de combattre; De sangfroid je vaux mon pareil, Mais lorsque j'ai bu j'en vaux quatre. Versez donc, mes amis, versez, Jamais je n'en puis boire assez.

Comme ce vin tourne l'esprit!
Comme il vous change une personne!
Tel qui tremble s'il réfléchit,
Fait trembler quand il déraisonne.
Versez donc, mes amis, versez,
Je ne puis jàmais boire assez.

Ma foi, c'est un triste seldat Que celui qui ne sait pas boire: Il voit les dangers du combat, Le buveur n'en voit que la groire. Versez donc, mes amis, versez, Je n'en puis jamais boire assez.

Cet univers, oh! c'est très-heau; Mais pourquoi dans ce bel ouvrage Le Seigneur a-t-il mis tant d'eau? Le vin me plairait davantage.

#### POPULAIRES.

Versez donc, mes amis, versez, Je n'en puis jamais boire assez.

S'il n'a pas fait un élément De cette liqueur rubiconde, Le Seigneur s'est moniré prudent : Nous eussions desséché le monde. Versez done, mes amis, versez, Je n'en puis jamais boire assez.

FABIEN PILLET.

#### La Marsellaise.

Ce fut le 30 juillet 1792 que les Marseillais arrivèrent à Paris, après s'être signalés dans les départements du Midi par des expéditions patriotiques, selon le langage des journalistes du temps. Ils entrèrent par le faubourg Saint-An toine, et furent conduits par Santerre aux Champs Élysées, où un banquet leur était préparé. Leur arrivée fut signalée par des troubles sanglants. Il y eut une rixe entre eux et des gardes

nationaux du bataillon des Filles-Saint-Thomas, de la rue des Petits-Pères, et des gardes du corps. Le peuple s'en mêla. Plusieurs de ceux qui avaient crié vive le roi et vive Lafayette furent blessés; Duhamel fut massacré. Les Marseillais étaient venus à Paris sous le prétexte que la patrie était en danger; leur patriotisme exalté venait à son secours.

Ce fut alors que Rouget de Lille composa les paroles et la musique de son Hymne des Marseillais, communément appelé la Marseillaise. Ce chant patriotique et guerrier retentit dans toute l'Europe. On ne saurait se faire anjourd'hui une idée de l'enthousiasme qu'il inspira et de l'influence qu'il exerça, si l'on n'en avait éprouvé les effets lors de nos deux dernières révolutions. L'air est devenu une des plus belles marches militaires que l'on connaise; il a souvent mené nos soldats à la victoire. Les paroles se ressentaient de l'inspiration républicaine de l'auteur.



-



Malheureusement on fait des plus belles choses un mauvais emploi. La Marseil-laise fut aussi l'accompagnement des exécutions nombreuses qui eurent lieu à cette époque.

Le 18 nivôse an IV (8 janyier 1795), an arrêté du Directoire ordonna de jouer dans tous les spectacles l'air de la Marseillaise avec ceux: Ça ira, Veillons au salut de l'empire et le Chant du Départ. Le même arrêté défendait le Réveil du Peuple. De toutes ces chansons révolutionnaires, la Marseillaise était sans contredit la meilleure, car elle était exaltée, mais non sanguinaire.

C'est à cette chanson que Rouget de Lille a dû sa réputation. Il était né à Lons-le-Saulnier, et était officier de génie en 1790. Malgré ses opinions républicaines, il fut incarcéré pendant la terreur et ne fut sauvé que par le 9 thermidor. Il aurait sans doute entendu jouer la Marseillaise en allant à l'échafaud!

On a de lui plusieurs autres poésies

patriotiques, et de plus cinquante chants français, paroles de différents auteurs, qu'il a mis en musique et publiés en 1825. C'est son dernier ouvrage.

Allons, enfants de la patrie.
Le jour de gloire est arrivé:
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.
Entendez-vous dans ces campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils vignnent, jusque dans vos bras,
Égorger vos fils, vos compagnes!

Aux armes! citoyens, formez vos bataillons, Marchons (bis), qu'un sang impur abreuve [ nos sillons!

Que veut cette horde d'esclaves, De traitres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, Ces fers dès longtemps préparés?... bis Français, pour nous, ah! quel outrage, Quels transports il doit exciter! C'est nous qu'on ose méditer De rendre à l'antique esclavage?

Aux armes! citoyens, etc.

Quoi! ces cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers! Quoi! ces phalanges mercenaires Terrasseraient nos fiers guerriers? bis. Grand Dieu! par des mains enchaînées Nos fronts sous le joug se ploieraient! De vils despotes deviendraient Les maîtres de nos destinées!

Aux armes! citoyens, etc.

Tremblez, tyrans, et vous perfides, L'opprobre de tous les partis!
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix! bis.
Tout est soldat pour vous combattre.
S'ils tombent nos jeunes héros,
La France en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre.

Aux armes! citoyens, etc.

Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups;
Epargnez ces tristes victimes
A regret s'armant contre nous.
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais les complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère!...

Aux armes! citoyens, etc.

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés ne seront plus;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus.
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

Aux armes! citoyens, etc.

Amour sacré de la patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs;
Liberté, liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs! bis.
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents!
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

Aux armes! citoyens, formez vos bataillons farchons (bis), qu'un sang impur abreuw [nos sillons

ROUGET DE LILLE.

# Le Chant du Départ.

HYMNE DE GUERRE.

Le 14 juillet 1794 approchait; la France s'apprétait à célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille, ce grand événement qui avait ébranlé le vieux monde et ouvert une ère nouvelle.

On était dans l'ivresse de la liberté, si glorieusement conquise, et qu'il s'agissait de défendre contre les rois de l'Europe, qui la menaçaient sans la comprendre, sans soupçonner les prodiges qu'elle pouvait enfanter; et en même temps que des fêtes se préparaient, tous les enfants de cette France, devenue une nation de héros, se précipitaient vers les frontières menacées:

Nu-pieds, sans pain, sourds aux lâches alar-[mes, Tous à la gloire allaient du même pas!

23

C'est alors que Marie-Joseph Chénier, inspiré par la grandeur du spectacle qu'il avait sous les yeux, improvisa cet hymne de guerre qu'il appela le Chant du Départ, dont Méhul improvisa la musique, qu'il écrivit de verve au milieu des causeries d'un salon.

Dire avec quel enthousiasme ces vers et surtout cette admirable musique furent accueillis, est impossible: ce fut une sorte de délire, un entraînement général dont rien ne saurait donner l'idée. Ce fut surtout dans nos armées que cet hymne eut un succès prodigieux; l'enthousiasme qu'il y excita ne peutêtre comparé qu'a celui qu'avait fait naître la Marseillaise.

La main de fer impériale comprima, un peu plus tard, cette exaltation; le Chant du Départ, comme la Marseillaise, fut mis à l'index, et ces deux hymnes, qui avaient concouru au gain de tant de batailles, ne reparurent pendant quelques jours, en 1815, que pour être replongés presque aussitôt dans les limbes





où le despotisme s'efforçait d'engloutir tout ce qui était capable de raviver dans le cœur du peuple l'amour de la patrie et de la liberté.

La même chose arriva lors de la révolution de 1830; ces nobles chants, qui s'étaient reproduits, ne tardèrent pas à effrayer les hommes rétrogrades qui s'étaient emparés du pouvoir, et le peuple dut cesser de faire entendre le Chant du Départ, qui menaçait d'envoyer les tyrans au cercueil.

Enfin vint la Révolution de 1848 qui, exilant une dernière fois la royauté du sol de la France, donna un nouvel essor au patriotisme et à tous les sentiments généreux. Le Chant du Départ a contribué, avec le chœur des Girondins, (que nous donnons à la fin de ce recueil) à l'enthousiasme des journées de Février.

Il est juste de dire pourtant qu'à l'exception de la première strophe, qui est véritablement admirable, ces vers de Chénier se ressentent beaucoup de la précipitation avec laquelle ils ont été faits; mais la musique en est réellement enivrante; il est impossible de rester froid en entendant ces accents hérorques, surtout lorsque vient cette explosion après la mineure de l'air:

# La République nous appelle!

Rien au monde n'est plus grand, plus majestueux, plus électrique surtout. Enfin cela ne peut pas mourir, par la raison toute simple que c'est immortel; combien comptons-nous de chefsd'œuvre dont on en puisse dire autant?

La victoire en chantant nous ouvre la bar-La liberté guide nos pas, [rière, Et du Nord au Midi la trompette guerrière A sonné l'heure des combats.

A sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France! Rois ivres de sang et d'orgueil! Le peuple souverain s'avance : Tyrans, descendez au cercueil! La république nous appelle, Sachons vaincre ou sachons périr: Un Français doit vivre pour elle, Pour elle un Français doit mourir!

Une mère de famille.

De nos yeux maternels ne craignez pas les

Loin de nous de lâches douleurs! Nous devons triompher quand vous prenez [les armes;

C'est aux rois à verser des pleurs!
Nous vous avons donné la vie,
Guerriers! elle n'est plus à vous;
Tous vos jours sont à la patrie :
Elle est votre mère avant nous!
La république nous appelle, etc.

## Deux Vieillards.

Que le fer paternel arme la main des braves!
Songez à nous , au champ de Mars;
Consacrez dans le sang des rois et des esclaves
Le fer béni par vos vicillards:
Et, rapportant sous la chaumière
Des blessures et des vertus,
Venez fermer notre paupière
Quand les tyrans ne seront plus!
La république nous appelle, etc.

## Un Enfant.

De Barra, de Viala, le sort nous fait énvie:
Ils sont morts, mais ils ont vaincu.
Le làche accablé d'ans n'a point connu la vie
Qui meurt pour le peuple a vécu.
Vous êtes vaillants, nous le sommes:
Guidez-nous contre les tyrans;
Les républicains sont des hommes,
Les esclaves sont des enfants!
La république nous appelle, etc.

#### Une Epouse.

Partez, vaillants époux : les combats sont vos [fêtes ;

Partez, modèles des guerriers. Nous cueillerons des fleurs pour en ceindre [vos têtes;

Nos mains tresseront des lauriers; Et, si le temple de mémoire S'ouvrait à vos manes vainqueurs, Nos voix chanteront votre gloire, Nos flancs porteront vos vengeurs. La république nous appelle, etc.

### Une jeune Fille.

Et nous, sœurs des héror, nous qui de l'hy-Ignorons les aimables nœuds, [ménée Si, pour s'unir un jour à notre destinée, Les citoyens forment des vœux, Qu'ils reviennent dans nos murailles, Beaux de gloire et de liberté Et que leur sang, dans les batailles, Ait coulé pour l'égalité.

La république nous appelle, etc.

# Trois Guerriers.

Sur le fer, devant Dieu, nous jurons à nos A nos épouses, à nos sœurs, [pères, A nos représentants, à nos fils, à nos mères, D'anéantir les oppresseurs: En tous lieux, dans la nuit profonde, Plongeant l'infâme royauté, Les Français denneront au monde Et la paix et la liberté;

> La république nous appelle, Sachons vaincre ou sachons périr: Un Français doit vivre pour elle, Pour elle un Français doit mourir!

> > M. J. CHÉNIER. Musique de MÉHUL.

## La Parisienne.

Les poëtes ne manquent jamais aux circonstances politiques : les uns flat. tent les rois, les autres flattent les peuples, selon que les rois ou les peuples tiennent le pouvoir en main. Malheureusement les Muses sont souvent des girouettes et s'inspirent du vent qui souffle. Tel poëte a chanté Marat, qui a salué l'astre de Napoléon et le berceau du roi de Rome, puis qui s'est courbé devant les lis, a encensé la restauration et l'aurore du duc de Bordeaux, et n'a pas manqué de rimes pour la dynastie de juillet. Le Diction naire des girouettes a signalé ces enthousiasmes de commande. Nous ne confondrons pas dans cette tourbe de rimeurs Casimir Delavigne, le poëte des Messéniennes, dont les chants élégiaques et héroïques ont soupiré les malheurs de





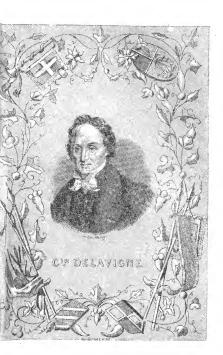

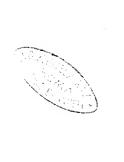

la France écrasée, mais non vaincue par les forces de l'Europe coalisée. Son chant de la Parisienne, œuvre patriotique, eut un moment la vogue de la Marseillaise et du Chant du départ. La Varsovienne eut moins de retentissement, parce qu'elle s'adressait à moins de passions. Ce sont des boutades enthousiastes dont l'effet est prompt, mais qui meurent avec les circonstances qui les avaient fait naître.

Ce qui consacre la réputation de Ca simir Delavigne, ce sont ses tragédies, l'élégance et la pureté de ses poésies, surtout dans le genre lyrique.

La mort a ravi trop tôt ce poëte, né en 1794, et qui n'avait pas encore parcouru l'espace d'un demi-siècle lorsqu'il a été enlevé à l'Académie, à la scène française et à ses nombreux amis.

Peuple français, peuple de braves, La liberté rouvre ses bras; On nous disait: Soyez esclaves! Nous avons dit: Soyons soldats! Soudain Paris dans sa mémoire A retrouvé son cri de gloire
En avant, marchons
Contre leurs canons,
A travers le fer, le feu des bataillons,
Courons à la victoire!

Serrez vos rangs! qu'on se soutienne!
Marchons! chaque enfant de Paris
De sa cartouche citoyenne
Fait une offrande à son pays.
O jours d'éternelle mémoire!
Paris n'a plus qu'un cri de gloire :
En avant, marchons, etc.

La mitraille en vain nous dévore: Elle epfante des combattants. Sous les boulets voyez éclore Ces vieux généraux de vingt ans. O jours d'éternelle mémoire! Paris n'a plus qu'un cri de gloire: En avant, marchons, etc.

Pour briser leurs masses profondes, Qui conduit nos drapeaux sanglants? C'est la liberté des deux Mondes, C'est Lafayette en cheveux blancs. O jours d'eteruelle mémoire! Paris n'a plus qu'un cri de gloire: En avant, marchons, etc.

## POPULAIRES.

Les trois couleurs sont revenues, Et la colonne avec fierté Fait briller, à travers les nues, L'arc-en-ciel de la liberté. O jours d'éternelle niémoire! Paris n'a plus qu'un cri de gloire: En avant, marchons, etc.

Soldat, du drapeau tricolore,
D'Orléans, toi qui l'as porté,
Ton sang se mèlerait encore
A celui qu'il nous a coûté.
Comme aux beaux jours de notre hiTu redirais ce cri de gloire: [stoire,
En avant, marchons, etc.

Tambours, du convoi de nos frères
Roulez le funèbre signal.
Et nous de lauriers populaires
Chargeons leur cercueil triomphal.
O temple de deuil et de gloire!
Panthéon, reçois leur mémoire!
Portons-les, marchons,
Découvrons nos fronts,
Soyez immortels, vous tous que nous pleuMartyrs de la victoire! bis. [rons.

CASIMIR DELAVIGNE

## La Varsovienne.

Il s'est levé, voici le jour sanglant; Qu'il soit pour nous le jour de délivrance. Dans son essor voyez notre aigle blanc Les yeux fixés sur l'arc-en-ciel de France. Au soleil de juillet, dont l'éclat fut si beau, Il a repris son vol, il fend les airs, il crie: Pour ma noble patrie.

Liberté, ton soleil, ou la nuit du tombcau!
Polonais, à la baïonnette!
C'est le cri par nous adopté;

Qu'en roulant le tambour répète : A la baïonnette!

Vive la liberté! '

Guerre!... A cheval, cosaques des déserts!
Sabrons, dit-il, la Pologne rebelle.
Point de Balkans, ses champs nous sont
fouverts:

C'est au galop qu'il faut passer sur elle. Halte! n'avancez pas! ces Balkans sont nos [corps,

La terre où nous marchons ne porte que des [braves,

Rejette les esclaves, Et de ses ennemis ne garde que les morts. Polonais, à la basonnette! etc.

Pour toi, Pologne, ils combattront, tes fils,
Plus fortunés qu'au temps où la victoire
Mélait leur cendre aux sables de Memphis,
Où le Kremlin s'écroula sous leur gloire.
Des Alpes au Thabor, de l'Ébre au Pont[Euxin,
Ils sont tombés vingt ans sur la rive étranCette fois, ô ma mère! [gère;

Ceux qui mourront pour toi dormiront sur [ton sein! Polonais. à la baïonnette! etc.

Viens, Kosciusko, que ton bras frappe au Cet ennemi qui parle de clémence. [cœur En avait-il quand son sabre vainqueur Noyait Praga dans un massacre immense? Tout son sang va payer le sang qu'il prodigua; Cette terre en a soif, qu'elle en soit arrosée; Faisons sous sa rosée

Reverdir le laurier des martyrs de Praga! Polonais, à la baïonnette! etc.

Allons, guerriers, un généreux effort! Nous les vaincrons; nos femmes les dé-[fient. O mon pays! montre au géant du Nord Le saint anneau qu'elles te sacrifient. Que par notre victoire il soit ensanglanté; Marche! et fais triompher au milieu des ba-[ tailles

L'anneau des fiançailles Qui t'unit pour toujours avec la liberté. Polonais, à la baïonnette! etc.

A nous, Français! Les balles d'féna Sur notre sein ont inscrit nos services; A Marengo, le fer le sillonna; De Champ-Aubert comptez les cicatrices. Vaincre ou mourir ensemble autrefois fut si fdoux!

Nous étions sous Paris... Pour de vieux [frères d'armes N'aurez-vous que des larmes?

Frères, c'était du sang que nous versions [pour vous!

Polonais, à la baïonnette! etc.

O vous du moins dont le sang glorieux S'est dans l'exil répandu comme l'onde, Pour nous bénir, mânes victorieux, Relevez-vous de tous les points du monde! Qu'il soit vainqueur, ce peuple, ou martyr [comme vous, Sous les bras du géant, qu'en mourant il

For House Committee

Qu'il tombe à l'avant-garde Pour couvrir de son corps la liberté de tous! Polonais, à la baïonnette! etc.

Sonnez, clairons! Polonais, à ton rang!
Suis sous le feu ton aigle qui s'élance.
La liberté bat la charge en courant,
Et la victoire est au bout de la lance.
Victoire à l'étendard que l'exil ombragea
Des lauriers d'Austerlitz, des palmes d'IduPologne bien-aimée, [mée!
Qui vivra sera libre, et qui meurt l'est déjà!
Polonais, à la baïonnette!
C'est le cri par nous adopté;
Qu'en roulant le tambour répète:
A la baïonnette!

CASIMIR DELAYIGNE.



Vive la liberté!

Air: Vous qui, d'amoureuse aventure.

Veillons au salut de l'Empire, Veillons au mainnen de nos droits! Si le despotisme conspire, Conspirons la perte des rois! Liberté! que tout mortel te rende hommage. Tremblez, tyrans! vous allez expier vos for-Plutôt la mort que l'esclavage! [faits! C'est la devise des Français.

Dépend celui de l'univers; Si jamais elle est asservie, Tous les peuples sont dans les fers. Liberté! que tout mortel te rende hommage. Tremblez, tyrans! vous allez expier vos for-Plutôt la mort que l'esclavage! [faits! C'est la devise des Français.

Du salut de notre patrie

Ennemis de la tyrannie Paraissez tous, armez vos bras. Du fond de l'Europe avilie, Marchez avec nous aux combats. Liberté! liberté! que ce nom sacré nou: Trallie

Poursuivons les tyrans, punissons leurs for Nous servons la même patrie: [faits! Les hommes libres sont Français.

> Jurons union éternelle Avec tous les peuples divers;

A tous les rois de l'univers. [rallie! Liberté! fiberté! que ce nom sacré nous Poursuivons les tyrans, punissons leurs foron ne voit plus qu'une patrie [faits! Quand on a l'âme d'un Français.

# La Carmagnole.

Cette horrible chanson est un monument curieux de la folie démagogique, et nous la donnons dans ce recueil pour faire voir avec quelle poésie brutale on excitait le peuple. Elle fut composée en août 1792, époque à laquelle Louis XVI fut mis au Temple. Elle eut une vegue populaire et devint le signal et l'accompagnement des joies féroces et des exécutions sanglantes. On dansait la Carmagnole dans les bals, on la chantait au théâtre et autour de la guillotine. On appelait les discours que Barrère

prononçait à la Convention, des Carmagnoles. L'air, qui est véritablement entrainant, était joué en pas redoublé dans la musique militaire; mais Bonaparte le défendit, ainsi que Ca ira, lorsqu'il fut consul.

Cette chanson parut au moment où les troupes françaises venaient d'entrer triomphantes dans la Savoie et le Piémont, dont Carmagnole est une ville forte. On ignore si la musique et la danse de la Carmagnole sont originaires de ce pays et en ont pris le nom, ou si l'air a été composé par quelque musicien piémontais ou français, à l'époque de nos victoires en Piémont.

Madam' Veto avait promfe
De faire égorger tout Paris;
Mais son coup a manqué,
Grâce à nos canonnié.
Dansons la carmagnole,
Vive le son! vive le son!
Dansons la carmagnole,
Vive le son du canon!

bis. bis.



| POPULAIRES.                       | 377     |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| Monsieur Veto avait promis        | bis.    |   |
| D'être fidèle à sa patrie;        | bis.    |   |
| Mais il y a manqué,               |         |   |
| Ne faisons plus cartié.           |         |   |
| Dansons la carmagnole, etc.       |         |   |
| Antoinette avait résolu           | bis.    |   |
| De nous faire tomber sur cu:      | bis.    |   |
| Mais son coup a manqué,           | • • • • |   |
| Elle a le nez cassé.              |         |   |
| Dansons la carmagnole, etc.       |         |   |
| Son mari, se croyant vainqueur,   | bis.    |   |
| Connaissait peu notre valeur.     | bis.    |   |
| Va, Louis, gros paour,            |         |   |
| Du Temple dans la tour.           |         |   |
| Dansons la carmagnole, etc.       |         |   |
| Les Suisses avaient tous promis   | bis.    |   |
| Qu'ils feraient feu sur nos amis; | bis.    |   |
| Mais comme ils out sauté.         |         |   |
| Comme ils ont tous dansé!         |         |   |
| Chantons notre victoire, etc.     |         |   |
| Quand Antoinette vit la tour,     | bis.    |   |
| Elle voulut fair' demi-tour;      | bis.    | • |
| Elle avait mal au cœur            |         |   |
| De se voir sans honneur.          |         |   |
| Dansons la carmagnole, etc.       |         |   |
|                                   |         |   |

| CHANSONS                        |      |
|---------------------------------|------|
| Lorsque Louis vit fossoyer,     | bis. |
| A ceux qu'il voyait travailler, | bis. |
| Il disait que pour peu          |      |
| Il était dans ce lieu.          |      |
| Dansons la carmagnole, etc.     |      |
| Le patriote a pour amis,        | bis. |
| Tous les bonnes gens du pays:   | bis. |
| Mais ils se soutiendront        |      |
| Tous au son du canon.           |      |
| Dansons la carmagnole, etc.     |      |
| L'aristocrate a pour amis,      | bis. |
| Tous les royalist's à Paris;    | bis. |
| Ils vous les soutiendront,      |      |
| Tout comm' des vrais poltrons.  |      |
| Dansons la carmagnole, etc.     |      |
| La gendarm'rie avait promis     | bis. |
| Qu'elle soutiendrait la patrie; | bis  |
| Mais ils n'ont pas manqué       |      |
| Au son du canonie.              |      |
| Dansons la carmagnole, etc.     |      |
| Amis, restons toujours unis,    | bis. |
| Ne craignons pas nos ennemis;   | bis. |
| S'ils viennent attaquer,        |      |
| Nous les ferons sauter.         |      |
| Dansons la carmagnole, etc.     |      |

### POPULAIRES.

379

Oui, Je suis sans cutotte, moi, En dépit des amis du roi, Vivent les Marseillois, Les Bretons et nos lois. Dansons la carmagnole, etc. bis. bis.

Oui, nous nous souviendrons toujours bis
Des sans-culottes des faubourgs. bis.
A leur santé, buvons.
Vivent ces bons lurons!
Dansons la carmagnole,
Vive le son! vive le son!
Dansons la carmagnole,
Vive le son du canon!

# Ça ira.

Le refrain connu de cette chanson fut improvisé au Champ de Mars, pendant que l'on y préparait la fête de le Fédération et que tout le monde y rou lait la brouette, sur un air appelé le Carillon national. C'était une contredanse à la mode, et que la reine aimait à jouer sur son clavecin; elle ne se dou-

tait pas qu'il l'accompagnerait à l'échafaud!

Ah! ça ira, ça ira, ça ira Le peuple en ce jour sans cesse répète ; Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Malgré les mutins, tout réussira.

Et nous allons chanter Alleluia.

Ah! ça ira, ça ira, ça ira.

En chantant une chansonnette,

Avec plaisir on dira:

Nos ennemis confus en restent là,

Ah! ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète; Ah! ça ira, ça ira, ça ira Malgré les mutins, tout réussira.

Quaud Boileau, jadis, du clergé parla, Comme un prophète il prédit cela. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, ça ira Suivant les maximes de l'Évangile; Ah! ça ira, ça ira, ça ira, pu Législateur tout s'accomplira; Celui qui s'élève, on l'abaissera; Et qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Le peuple en ce jour sans cesse répète; Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Malgré les mutins, tout réussira.

Le vrai catéchisme nous instruira Et l'affreux fanatisme s'éteindra; Pour être à la loi docile, Tout Français s'exercera. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Le peuple en ce jour, sans cesse répète; Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Malgré les mutins, tout réussira.

Ah! ça ira , ça ira , ça ira ,
Pierrot et Margot chantent à la guinguette,
Ah! ça ira , ça ira , ça ira.
Rejouissons-nous, lebon temps reviendra.
Le peuple français jadis à quia.
L'aristocrate dit : Mea culpa.
Ah! ça ira , ça ira , ça ira ,
Le clerge regrette le bien qu'il a ,
Par justice la nation l'aura;
Par le prudent Lafayette,
Tout trouble s'apaisera.
Ah! ça ira , ça ira , etc.

Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Par les flambeaux de l'auguste assemblée, Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Le peuple armé, toujours se gardera. Le vrai d'avec le faux l'on connaitra, Le citoyen pour le bien soutiendra. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Quand l'aristocrate protestera, Le bon citoyen au nez lui rira; Sans avoir l'ame troublée, Toujours le plus fort sera. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Le peuple en ce jour sans cesse répète; Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Malgré les mutins tout réussira. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Petits comme grands sontsoldats dans l'àme. Ah! ça ira, ça ira, et ira, etc.

Avec cœur tout bon Français combattra; S'il voit du louche, hardiment parlera. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, La liberté dit: Vienne qui voudra, Le patriotisme lui répondra, Sans craindre ni feu ni flammes, Le Français toujours vaincra!

Pendant la guerre, aucun ne trahira,

Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Le peuple en ce jour sans cesse repète; Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Malgré les mutins tout réussira.

> LADRÉ, chanteur public. Musique de BÉCOURT.

# Histoire abrégée de l'Opéra.

L'invention des opéras ou représentations en musique accompagnées de danses, de machines et de décorations, est due aux Italiens. On avait tenté plusieurs fois, mais sans succès, de les introduire en France, lorsque l'abbé Perrin, qui avait la place d'introducteur des ambassadeurs près de Gaston de France, duc d'Orléans, entreprit de naturaliser chez nous ce spectacle. Il composa une pastorale qu'il fit mettre en musique par Cambert, intendant de la musique de la reine mère. Cette pièce, qui fut d'abord chantée à Issy, chez M. de La Haye, fut si goûtée, quoique exécutée sans machines et sans danses, que le cardinal Mazarin en tit donner à Vincennes plusieurs repré sentations devant le roi.

L'abbé Perrin composa ensuite une

Ariadne, dont on fit plusieurs répétitions; mais la mort du cardinal, arrivée en 1661, empêcha qu'elle fût jouée, et suspendit pour un temps le progrès des opéras naissants. Cependant l'abbé Perrin poursuivit son projet, et il obtint enfin, en 1669, des lettres patentes pour l'établissement d'une Académie des opéras en langue française. Il s'associa pour la musique avec Cambert, pour les machines avec le marquis de Sourdeac, et fit représenter à Paris, sur le théâtre de l'hôtel de Guénégaud, l'opéra de Pomone, au mois de mars 1671. Les danses étaient de la composition de Beauchamp, surintendant des ballets du roi.

Le rôle de Pomone fut chanté par une demoiselle de Castilly, et pour remplir les autres rôles, on avait fait venir du Languedoc plusieurs musiciens.

La nouveauté de ce spectacle attira la foule, et le succès se soutint pendant huit mois entiers. Mais le marquis de Sourdeac, sous prétexte des avances qu'il avait faites, s'empara des recettes, puis du théâtre, et déposséda l'abbé Perrin. Pour se passer de son ancien associé, il eut recours à Gilbert, secrétaire des commandements de la reine Christine, et poëte qui n'était pas sans mérite. Gilbert composa une pièce intitulée les Peines et les Plaisirs de l'amour, qui fut représentée sur le théâtre de la rue Guénégaud. Les auteurs de la musique, des danses, l'inventeur des machines et les acteurs furent les mêmes que dans Pomone, excepté que le rôle de Climène fut joué par mademoiselle Brigogne.

Le roi s'intéressa beaucoup à ce nouveau spectacle, et crut ne pouvoir le mettre en meilleures mains que dans celles de Lulli, qui était surintendant de sa musique. Il lui fit expédier des lettres de privilége pour la représentation des opéras.

Dans ces lettres patentes, le roi per met à Lulli d'établir une Académie royale de musique. Tel est le titre que prit dès lors l'Opéra. « Nous l'érigeons, est-il ajouté, sur le pied de celles des académies d'Italie, où les gentilshommes chantent publiquement en musique sans déroger, voulons et nous plaist que tous gentilshommes et demoiselles puissent chanter auxdites pièces et représentations de notre Académie royale, sans que pour ce ils soient censés déroger audit titre de noblesse et à leurs priviléges. »

Lulli établit son théatre au jeu de paume du Bel-Air, près de la rue Guénégaud, et donna au public, en 1672, les Fêtes de l'Amour et de Bacchus, pastorale composée de fragments de différents ballets, dont il avait fait la mu sique pour le roi, sur les paroles de Quinault. Ce fut un Italien nommé Vigarani qui conduisit les machines.

Dans le ballet, dont une partie avait été composée par Lulli et l'autre par des Brosses, parurent de très-grands seigneurs, le duc de Monmouth, le duc de Villeroy et le marquis de Rassen, qui dansèrent en présence du roi avec les danseurs de ce spectacle, les sieurs Beauchamp, Saint-André, Favier et La Pierre, dont les noms se trouvent aux ballets des pièces de Molière.

Depuis ce moment, presque tous les opéras furent composés en société par Quinault et Lulli, qui furent les véritables créateurs de ce genre en France. Il n'est personne qui ne sache combien cette association produisit de chefsd'œuvre.

Thomas Corneille fit pour Lulli Psyché et Bellérophon, et Campistron fit Acis et Galatée.

Molière étant mort le 17 février 1673, le roi donna le théâtre du Palais-Royal, qu'occupait la troupe de ce célèbre comique, à l'Académie royale de musique.

Lulli l'occupa jusqu'en 1687, lorsqu'il mourut au mois de mars 4. Son

<sup>1 .</sup>Lulli , mort à cinquante-quatre ans , a été en-

gendre, Nicolas de Francinet, maître d'hôtel du roi, obtint sa survivance, et prit, en 1698, pour associé Dumont, écuyer du dauphin.

Lulli avait fait le premier acte d'Achille et Polywène, opéra de Campistron, dont la musique fut achevée par Colasse, maître de la musique de la chambre et de la chapelle du roi. Ce successeur de Lulli a composé dix opéras. Les deux fils de Lulli en composèrent aussi quelques-uns, ainsi que Marin Marais, Desmarets, Charpentier, Bouvard, La Coste, Destouches, Campre et Lalande.

En 1712, Destouches fut créé in specteur général de la régie de l'Aca démie royale de musique. Nous ne saurions nommer tous les musiciens qui firent représenter des ouvrages à l'Opéra. Nous signalerons cependant Mouret, Rebel et Francœur, de même

torré dans l'église des Petits-Pères, près la place Notro-Dame des Victoires, où l'on voit encore son tombeag. que nous citerons parmi les auteurs des paroles les noms célèbres de Fontenelle, La Motte, et ceux de Danchet, Peliegrin, Cahusac, Roi et Moncrif.

Ce fut en 1733 qu'un homme justement célèbre, Rameau, qui ne se lança cependant dans la carrière du théâtre qu'à l'âge de cinquante aus; jeta un nouvel éclat sur la scène lyrique, et composa trente opéras, parmi lesquels on distingue comme ses chefs-d'œuvre Dardanus et Castor et Pollux. Il mourut en 1764, âge de plus de quatrevingts ans.

Mais la musique devait subir une nouvelle révolution, et Gluck vint en France en 1770, précédé d'une réputation immense et justement méritée. Il ne trouvait pas à la langue italienne assez de nerf pour se mettre à l'unisson des passions violentes; il pensa que la scène française, par la régularité de son ordonnance et la progression de son intérêt, était plus favorable à l'unité, condition qui l'occupait avant

toute chose. Enfin le public français devait être, selon lui, le plus sensible à la vérité dramatique. C'était un rôle assez piquant pour un étranger, que celui de relever notre langue de l'anathème prononcé contre elle par le plus éloquent des éerivains français, Jean-Jacques Rousseau.

Il fit alors la musique d'Iphigénie en Aulide, dont le bailli du Rollet coupa le poëme d'après celui de Racine, en conservant, autant que possible, l'admirable versification du poète.

Du Rollet écrivit à l'administration de l'Opéra et l'engagea à faire venir le musicien à Paris. L'idée d'une révolution musicale souleva une violente opposition; mais on eut recours à la dauphine Marie-Antoinette, qui avait beaucoup d'attachement pour son ancien mattre, et qui fut heureuse de lever tous les obstacles. Gluck se mit en route à l'âge de soixante ans. Iphigénie fut représentée le 19 avril 1774 et fit époque; l'effet en fut prodigieux; il en

fut de même d'Orphée et d'Alceste. La musique ancienne, justement alarmée, voulut opposer à Gluck un rival; les partisans de celle-ci obtinrent qu'on fit venir en France Piccini, qui était célèbre en Italie. Alors commença cette guerre qui fittant de bruit, entre les gluckistes et les piccinistes. Le théâtre devint une véritable arène, quelquefois sanglante. Chaque matin, dans les feuilles publiques, c'était une grêle d'injures et d'épigrammes; tout Paris était en insurrection. Les hostilités durèrent jusqu'à ce que le compositeur allemand fût retourné à Vienne. Avant son départ, en 1780, il donna Armide et Iphigénie en Tauride. Il mourut à Vienne, le 15 novembre 1787, d'une attaque d'apoplexie.

Gluck a fait de l'art dramatique un langage sublime qui captive l'âme tout entière. Sa musique fait oublier par un étonnant prestige que c'est par l'oreille qu'elle arrive au cœur. « Grâce à ce grand homme, a dit un juge compé-

tent, l'opéra n'offre plus un concert dont le drame est le prélexte; il a tout l'intérêt de la tragédie; c'est Corneille, c'est Racine traduits dans une langue nouvelle; c'est le sublime et le pathétique de ces grands poëtes. »

Piccini marcha sur les traces de son rival dans Iphigénie en Tauride et dans la Didon, dont Marmontel avait écrit

le poëme.

Salieri, à qui Gluck avait remis l'opéra des Danatdes, que sa santé ne lui permettait pas d'écrire, obtint un succès auquel succéda celui de Tarare, que Beaumarchais lui avait confié.

Nous arrivons à Sacchini, qui obtint un éclatant succès avec les opéras de Dardanus, Renaud et Chimène. Son plus bel ouvrage fut OEdipe à Colonne, que la cour accueillit avec un grand en thousiasme, mais dont l'apparition à Paris fut retardée par des obstacles de mille espèces. Ce ne fut que quatre mois après la mort du célèbre compositeur qu'on représenta à l'Opéra OEdipe



à Colonne, qui restera l'un des chefsd'œuvre du genre, autant par le génie du musicien que par la beauté du poëme de Guillard. La musique de Sacchini, simple et gracieuse, est rehaussée par une mélodie et une harmonie toujours correctes; aussi a-t-elle défié les outrages du temps, malgré les révolutions opérées depuis un demi-siècle dans l'art musical.

Nous terminerons la liste des musiciens célèbres qui ont illustré l'opéra par le nom de Grétry, qui a dit dans un de ses ouvrages : « Ma musique n'est pas aussi énergique que celle de Gluck, mais je la crois la plus vraie de toutes les compositions dramatiques. Je n'ai pas exalté les têtes par un superlatif tragique, mais j'ai révélé l'accent de la vérité. »

Treize ouvrages de ce maître ont été joués au grand Opéra; plusieurs appartiennent au genre comique.

Les ouvrages qui ont obtenu le plus de succès jusqu'en 1827 sont : la Lampe merveilleuse, d'Étienne et Nicolo; la Vestale, de Jouy et Spontini; Fernand Cortez, des mêmes auteurs; Aristippe, de Leclerc et Giraud, musique de Kreutzer.

Alors apparut une nouvelle ère musicale avec le Siége de Corinthe, qui nous fit connaître le célèbre Rossini.

Cet illustre maestro qui, depuis 1810, avait commencé à briller sur les théâtres d'Italie, où il avait donné Tancredi, il Barbiere, Otello, la Gazza ladra, la Cenerentola, n'aurait pas cru sa gloire complète s'il ne l'avait consacrée sur la scène lyrique française. Ce hardi novateur a lancé la mélodie dans des routes nouvelles, et changé tout le système lyrico-dramatique des Italiens, en appelant l'orchestre à concourir à l'intérêt qui, précédemment, se portait uniquement sur la partie vocale. Cependant des critiques prétendent que Rossini, qui osa lutter avec Paesiello et Mozart, est au-dessous du premier pour la mélodie et du second pour l'harmo

nie; que ses ouvertures sont faibles, qu'il se répète trop, et qu'il néglige presque toujours la règle fondamentale de tous les beaux-arts, c'est-à-dire l'ensemble, qui doit régner dans une composition, regardée comme un tout dont les parties s'enchaînent et se prêtent un appui mutuel. Le chef-d'œuvre de Rossini, Guillaume Tell, parodié sur sa musique par des auteurs français, est comme poëme un ouvrage très-irrégulier et sans intérêt. Il est vrai que, dans un opéra italien, il ne s'agit guère que de flatter l'oreille par quelques airs et quelques morceaux d'éclat, la pièce n'étant qu'un cadre auquel on ne fait point d'attention. C'est le système op posé qu'avait suivi Gluck et qu'ont toujours adopté les grands maîtres de la scène lyrique; c'est celui que suivent encore Meyerbeer et Halévy, et qui a fait le grand succès de Robert le Diable, des Huquenots et de la Juive, dont les poëmes, écrits par Scribe, sont de vraies compositions dramatiques où l'intérêt du sujet, la splendeur du spectacle con courent au bel ensemble de l'opéra.

Peut-on parler de l'Opéra sans citer quelques-uns des noms qui y sont devenus célèbres, et sans citer pour le chant Cheron, Lays, Rousseau, la fameuse Saint-Huberty, et sous l'empire, Dérivis, Nourrit et madame Branchu, puis de nos jours, Duprez, mademoiselle Falcon et madame Stolz?

La danse a eu aussi ses célébrités dans les Gardel, les Vestris, et les demoiselles Sallé, Camargo, Guimard, génération à laquelle a succédé celle des Clotilde, des Bigottini, et ensuite celle de Taglioni, d'Essler, puis à'une foule d'autres sylphides dont la reine est aujourd'hui la ravissante Carlotta Grisi.

Maintenant que les décorations et les costumes sont si perfectionnés, on ne saurait s'imaginer à quel point ils furent longtemps ridicules à l'Opéra.

Au Théâtre-Français, sous Louis XIV, les acteurs de tragédie étaient vêtus du costume qu'on portait à la cour, y joignaient une écharpe en ceinture, et avaient la tête embarrassée de la volumineuse perruque du temps, sur laquelle on plaçait une couronne de laurier ou un chapeau garni de plumes.

A l'Opéra, les costumes étaient d'imagination et ne ressemblaient à ceux d'aucun temps, d'aucune nation. Les dieux, les bergers, les rois, les héros figuraient ornés de guirlandes de fleurs, et tous portaient des paniers comme les femmes d'alors.

En 1631, on vit pour la première fois des danseuses paraître sur le théâtre de l'Opéra; jusqu'alors ces emplois avaient été remplis par des hommes habillés en femmes.

Les danseurs parurent longtemps avec des masques, et il n'y a guère qu'une soixantaine d'années qu'ils ont dansé à visage découvert.

En 1719, l'Opéra était encore éclairé par des chandelles. En cette année, par la munificence du fameux contrôleur général Law, on leur substitua des bougies.

Quoique nous l'ayons tracée rapidement et en passant sur beaucoup de détails, l'histoire du théâtre de l'Opéra ne serait pas complète si nous n'y joignions pas celle des différentes salles dans lesquelles ce spectacle a été établi. Le théâtre du Palais-Royal, dont

Sauval dit qu'il était le plus commode et le mieux entendu de tous, ne consistait qu'en vingt-sept degrés ou gradins et deux rangées de loges. Les degrés n'avaient que quatre ou cinq pouces de hauteur; les spectateurs du vingt-septième degré n'étaient point au-dessus des acteurs. Les femmes de la cour faisaient porter des fauteuils ou des chaises que l'on posait sur ces degrés.

L'entrée de ce spectacle était sur la place du Palais-Royal, et on y parvenait par un cul-de-sac étroit qui s'ouvrait sur la façade du palais. Le théâtre qui

Antiquités de Paris, tome III, page

lui était contigu n'avait rien qui le caractérisât. Un incendie le détruisit en 1763, et pendant qu'on le reconstruisit les acteurs jouèrent au théâtre des machines du château des Tuileries.

En 1770, la nouvelle salle fut achevée et ouverte au public, qui s'y porta avec une affluence extraordinaire. Elle fut plus élégante que celle qui avait été incendiée; on y trouvait quatre rangs de loges. Après douze ans d'existence, cette salle devint encore la proie des flammes au mois de juin 1781.

C'était sur ce nouveau théâtre qu'avaient brillé le danseur Dauberval, le chanteur Legros, et Sophie Arnould, célèbre par la vivacité de son esprit et ses heureuses et fines reparties.

On bâtit alors une salle provisoire près de la Porte Saint-Martin; elle fut achevée dans l'espace de soixantequinze jours. Les acteurs de l'Opéra y jouèrent jusqu'en 1793, époque où ils allèrent établir leur spectacle dans la salle que la demoiselle Montausier avait fait élever dans la rue Richelieu, vis-à-vis la Bibliothèque royale. L'Opéra y resta jusqu'au 13 février 1821, époque d'un événement affreux, l'assassinat du duc de Berry. L'édifice fut démoli et le spectacle transféré d'abord au théâtre de Louvois, puis au théâtre Favart, et enfin dans la salle où il est actuellement, rue Lepelletier, sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Choiseul. Il y fut installé en 1821.

Telles sont les différentes migrations de l'Opéra, qui attend un emplacement définitif, la salle ou il est aujourd'hui n'étant que proviseire. Cependant cette salle est encore la plus belle de Paris, et les talents de tout genre que l'on y admire font de l'Opéra le premier spectacle du monde.

## MORCEAUX TIRÉS DE L'OPÉRA.

Le lecteur a pu déjà remarquer dans ce recueil des morceaux tirés d'opéras, mais ils ont été ainsi classés à cause de leur analogie avec les chafsons qui les entourent. Cette observation s'applique également aux morceaux tirés de l'Opéra-Comique et du Vaudeville.

## Chanson de la Muette de Portici.

### BARCAROLLE.

Amis, la matinée est belle :
Sur le rivage assemblez-vous;
Montez gaiment votre nacelle,
Et des vents bravez le courroux.
Conduis ta barque avec prudence,
Pècheur, parle bas,
Jette tes filets en silence;
Pècheur, parle bas :
Le roi des mers ne téchappera pas.

L'heure viendra, sachons l'attendre; Plus tard nous saurons la saisir. Le courage fait entreprendre, Mais l'adresse fait réussir. Conduis ta barque avec prudence, etc.

Pècheur, sur la mer orageuse Brave la mort et le destin; Pour une action périlleuse, Vogue sans peur, en vrai marin. Conduis ta barque avec prudence, etc.

Ne redoute pas la baleine;
Le temps est calme : il faut partir.
Si la conquête est incertaine,
Brave, ne crains pas de mourir.
Conduis ta barque avec prudence,
Pêcheur, parle bas,
Jette tes filets en silence;
Pêcheur, parle bas:
Le roi des mers ne t'échappera pas. bis.
Paroles de Scribe, musique d'Aubert.

## Vaudeville de Colinette à la Cour.

LA FÊTE DES BONNES GENS.

Cette jolie chanson était le vaudeville final de l'opéra de Colinette à la Cour, qui fut joué pour la première fois à l'Académie royale de musique, le 1er janvier 1782. L'air est une de ces compositions franches et naïves comme en faisait Grétry, qui y mettait toujours de la mélodie et du chant. Le grand Opéra ne croyait pas déroger alors en donnant des pièces gracieuses et amusantes, dont tout le monde retenait les airs, comme on avait retenu ceux du Devin de village de Rousseau. Aujourd'hui l'on appelle cela perruque et rococo; et l'on ne doit pas oublier, à la honte du siècle, qu'il y a quelques années, à une représentation du Devin de village, un impertinent jeta une perruque sur le théâtre. Il n'en est pas moins vrai que les dernières reprises des charmants opéras de Grétry et de Monsigny, à l'Opéra-Comique, ont prouvé que le gracieux et le naturel devaient toujours réussir.

> L'amitié vive et pure Donne ici des plaisirs vrais;

C'est la simple nature Qui pour nous en fait les frais. Gaité franche, amour honnète, Ramènent le bon vieux temps. Chez nous, c'est encor la fête, La fête des bonnes gens.

Chez nous le mariage
N'est que l'accord de deux cœurs.
D'un si doux esclavage
Les nœuds sont tissus de fleurs.
Du bonheur on est au faite,
Sitôt qu'on a des enfants.
En famille on fait la fête,
La fête des bonnes gens.

La bergère sévère
Prend gaiment le verre en main;
L'amour au fond du verre
Se glisse et passe en son sein.
Pour l'amant, quelle conquête!
Tous deux en sont plus charmant
L'amour embellit la fête,
La fête des bonnes gens.

Par de grands airs tragiques A la ville on attendrit. Par des concerts rustiques Au village on réjouit. Sans vou fatiguer la tête Par des accords trop savants, Venez tous rire à la fête, La fête des bonnes gens.

Paroles de Lourdet de Santerre, musique de Grétry.

### Notice sur les Mystères d'Isis.

La réputation de Mozart faisait désirer depuis longtemps que ses chefsd'œuvre fussent nationalisés en France. On avait déjà parodié, en 1793, le Nozze di Figaro, on fit choix, en 1801, de la Flute enchantée, qui jouissait en Allemagne d'une grande réputation, et que M. Morel, le grand faiseur de l'Opéra, ajusta sous le titre des Mustères d'Isis. Malgré la faiblesse du poëme, la pièce eut un grand succès, grâce à l'admirable musique de Mozart. On répéta partout l'air la Vie est un voyage, chanté délicieusement par Laïs. Le motif de cet air ne parut cependant pas nouveau, et en effet il avait été employé

dans un joli opéra-comique, les Vistandines. Voici à ce sujet une anecdote peu connue: Gaveaux, qui jouait dans cette pièce le rôle de Belfort, n'était pas content de l'air que lui avait fait Devienne sur le rondeau Enfant chéri des dames. « Fais-en un autre, » lui dit Devienne. En effet, Gaveaux apporta le lendemain l'air charmant qui eut le plus grand succès, et qu'il avait sans façon imité de celui de Mozart, qui n'était pas connu en France; il n'avait fait qu'en changer le mouvement.

Depuis la représentation des Mystères d'Isis, on a donné en France d'autres opéras de Mozart; le Don Juan fut représenté en 1805 à l'Académie impériale de musique, et le Nozze di Figaro à l'Opéra-Buffa en 1807.

Mozart ne fut pas témoin du succès que sa musique obtint sur les théâtres de France; il mourut à Vienne en 1792, âgé seulement de trente-six ans.

#### COUPLETS DES MYSTÈRES D'ISIS.

La vie est un voyage,
Tàchons de l'embellir:
Jetons sur ce passage
Les roses du plaisir.
Dans l'àge heureux de la jeunesse,
L'amour nous flatte, il nous caresse
Il nous présente le bonheur,
Puis il s'envole: on voit l'erreur.

Hélas! que faire?
Tâcher de plaire.

Du bien présent savoir jouir,
Sans trop songer à l'avenir.

ter.

A la ville, au village,
On n'est content de rien:
Pensons comme le sage
Qui dit que tout est bien.
Le bonheur n'est qu'imaginaire,
Chacun sourit à sa chimère;
Chantons, célébrons tour à tour
Bacchus, le plaisir et l'Amour.
Que sous la treille

Le plaisir veille. Tenant le flambeau de l'Amour, Bacchus sera le dieu du jour.

Les dieux, à leur image, Formèrent la beauté; bis.

ter.

Sur leur plus bel ouvrage L'Amour fut consulté. Le jour, la nuit, fût-elle obscure Sous la pourpre, sur la verdure, Suivons l'Amour et la gaité Aux autels de la volupté.

Ah! quel délire!
Pour qui respire:
bis.
L'encens par l'Amour présente,
Des dieux c'est la félicité!
ter.

ter.

Paroles de MOREL, musique de MOZART, arrangée par LACHNITH.

## Romance de la Juive.

LÉOPOLD.

Loin de son amie , Vivre sans plaisirs , Ne compter la vie Que par ses soupirs , Voilà de l'absence Quelle est la souffrance! Mais voici le jour , Maitresse chérie , Oui , voici le jour ,

#### POPULAIRES.

Par qui tout s'oublie: Le jour du retour.

Les cités nouvelles
Où Dieu me guida
Ne semblaient pas belles :
Tu n'étais pas là!
Tout, durant l'absence,
Est indifférence...
Mais voici le jour
Heureux et prospère,
Mais voici le jour
Où tout va me plaire:
Le jour du retour.

#### RACHEL.

Quelle voix chérie, Si douce à mon œur, Me rend à la vie Ainsi qu'au bonheur? J'avais, dans l'absence, Perdu l'espérance! Béni soit le jour Qui vers moi t'amène; Béni soit le jour -Où finit ma peine: Le jour du retour.

Paroles de SCRIBE, musique d'HALÉYY.

### Couplet de la Juive.

### ÉLÉAZAR.

Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire A mes tremblantes mains confia ton berceau, J'avais à ton bonheur voué ma vie entière, O Rachel, et c'est moi qui te livre au bourf reau!

J'entends une voix qui me crie :

« Préservez-moi de la mort qui m'attend.
Je suis si jeune, et je tiens à la vie :
Mon père , épargnez votre enfant. »
Et d'un seul mot, arrêtant la sentence,
Je puis te soustraire au trépas!
J'abjure à jamais ma vengeance,
Non, Rachel, tu ne mourras pas!

Paroles de SCRIBE, musique d'HALÉVY.

# Couplets d'Aristippe.

Connaissez ma philosophie; Je possède en suivant ses pas Tous les biens qui charment la vie; Ces biens ne me possèdent pas.

Des plaisirs permis à la terre Je prends l'exemple dans les cieux : Minerve, qu'on dit si sévère, Boit le doux nectar chez les dieux.

En suivant leur philosophie, Comme eux je possède ici-bas Tous les biens qui charment la vie Ces biens ne me possèdent pas.

Tour à tour, du chant, de la danse, Belles disputez l'heureux prix; Aux lauriers qu'Apollon dispense Joignez les myrtes de Cypris.

Ah! suivez ma philosophie: Vous posséderez sur ses pas Tous les biens qui charment la vic. Mais qui ne vous possèdent pas.

Sur les fleurs fraichement écloses, Marchons doucement, sans regrets, Vers ce terme où lauriers et roses Céderont la place aux cyprès.

Oui, voilà ma philosophie, Et je possède dans ses bras

#### CHANSONS

Tous les biens qui charment la vie; Ces biens ne me possèdent pas.

Paroles de GIRAUD, musique de KREUTZER.

## Couplets d'Anacréon.

Si des tristes cyprès,
Si du fatal rivage,
On pouvait à grands frais
S'épargner le voyage,
J'aimerais fort
Un bon trésor,
Et le jour qu'à ma porce
La mort frapperait,
Ma voix lui dirait:
Prends, emporte
Mon or, mes trésors pour jamais
Au séignt des regrets!...

Mais des tristes cyprès,
Mais des tristes cyprès,
Mais du fatal rivage,
Au grè de mes souhaits,
Sauve-moi le voyage.

Mais, hélas! tous les biens Et d'Europe et d'Asie Sont d'impuissants moyens Pour prolonger la vie. Du seul plaisir Je sais jouir, Et moissonner les roses. Adieu, je l'entend Qui chante galment. Vieillards moroses, Fuyez Plutus et ses appas; Tout finit fci-bas: Suívez, suivez mes pas. Au déclin de la vie L'univers ne vaut pas

Un beau jour qu'on envie.

his.

Paroles de Guy, musique de GRÉTRY.

# Couplets de Tarare.

Cet opéra, que Beaumarchais appela nélodrame, fut représenté pour la prenière fois le 8 juin 1787 et repris le 3 août 1790, augmenté du couronnement de Tarare. L'auteur de Figaro fit précéder la nouvelle édition d'une énorme préface dans laquelle il cherche

à prouver que lorsqu'il avait composé sa pièce, il avait fait un acte de courage. « Citoyens, s'écrie-t-il, souvenez-vous du temps où vos penseurs inquiétés, forcés de voiler leurs idées, s'enveloppaient d'allégories, et labouraient péniblement le champ de la revolution. Après quelques autres essais, je jetai dans la terre, à mes risques et périls, ce germe d'un chêne civique au sol brûlé de l'Opéra. »

Il avait lutté pendant six ans contre le pouvoir avant de faire représenter' sa pièce, qui fit beaucoup de scandale et obtint d'abord peu de succès. Cependant, tout en disant que la pièce était mauvaise, tout le monde y courait.

Beaumarchais avait prétendu faire un opéra philosophique. « Une maxime à la fois consolante et sévère, disait-il, est le sujet de mon ouvrage. » C'est celle par laquelle il le termina:

Mortel, qui que tu sois, prince, prêtre ou [soldat,

Homme! ta grandeur sur la terre N'appartient point à ton état : Elle est toute à ton caractère.

Le couronnement de Tarare, ajouté en 1790, était une allusion à la liberté françaisé et une amplification de ces paroles de Mirabeau : La liberté fera le tour du monde!

De tout le fatras dont Beaumarchais avait fait sa pièce, composition bizarre et informe, durement versifiée, il n'est resté que les couplets de Calpigi, dont l'air charmant de Salieri fit la vogue, et qui est encore employé aujourd'hui par les vaudevillistes et les chansonniers.

#### CALPIGI.

Je suis né natif de Ferrare.
Là, par les soins d'un père avare
Mon chant s'étant fort embelli ,
Ahi! povero Calpigi "
Je passai du Conservatoire
Premier chanteur à l'oratoire
Du souverain di Napoli :
Ah! bravo , caro Calpigi.

La plus célèbre cantatrice
De moi fit bientôt par caprice
Un simulacre de mari.
Ahi! povero Calpigi!
Mes fureurs ni mes jalousies
N'arrêtant point ses fantaisses,
J'étais chez moi comme un zéro:
Ahi! Calpigi povero!

Je résolus, pour m'en défaire, De la vendre à certain corsaire, Exprès passé de Tripoli : Ah! bravo, caro Calpigi! Le jour venu, mon traitre d'homme, An lieu de me compter la somme, M'enchaîne au pied de leur châlit : Ahi! povero Calpigi!

Le forban en fit sa maîtresse; be moi , l'argus de sa sagesse; Et j'étais là tout comme ici : Ahi! povero Calpigi!

Qu'avez-vous à rire, Spinette?

CALPIGI.

Vous royez ma fausse coquette.

Dit-il vrai?

SPINETTE. Signor, è vero. CALPIGI.

Ahi! Calpigi povero!

Paroles de BEAUMARCHAIB, musique de SALIERI.

### Histoire abrégée de l'Opéra-Comique.

L'opéra-comique, ce genre vraiment national en France, a dû son origine au vaudeville, qui lui-même a pris naissance dans les théâtres de la foire. Au lieu de nier son origine plébéienne, il doit se glorifjer de s'être élevé si haut lorsqu'il était sorti de si bas.

Nous croyons qu'il sera intéressant de donner à nos lecteurs une idée de ce qu'étaient les théâtres forains, dont les traces sont perdues depuis longtemps, et qui ont tant diverti nos aïeux.

Il y avait à Paris deux foires Saint-Germain et une foire Saint-Laurent. Il est mention de la première foire Saint-Germain sous le règne de Philippe le Hardi, vers 1280. On n'en sait plus rien depuis le règne de Louis XII.

L'autre foire Saint-Germain, celle qui a duré jusqu'à la révolution de 1789, fut érigée par Louis XI, en 1482, et donnée à l'abbé et aux religieux de Saint-Germain avec franchise huit jours durant. Sous Charles VIII elle ne durait que quatre jours; Henri IV la fit durer trois semaines; en 1630, elle fut continuée six semaines; sous Louis XV et jusqu'à la révolution, elle durait deux mois.

L'origine de la foire Saint-Laurent est inconnue; tout ce que l'on en sait, ces qu'elle a pris son nom de l'église Saint-Laurent dont elle était voisine, et v'ell se tenait le jour de la fête de ce saint. Elle appartenait aux prêtres de la mission le Saint-Lazare.

• Ces foires étaient garnies de bouti ques et d'échopes où l'on vendait touter sortes de marchandises; ensuite on y fit voir des animaux curieux. Il se passa beaucoup de temps avant qu'il s'y introduist des spectacles de quelque genre que ce fût. Les premiers que l'on y vit furent des marionnettes, et le fameux Brioché ytransporta les siennes. Schrron en parle dans sa description burlesque de la foire Saint-Germain.

En 1646, le lieutenant civil accorda une permission à des danseurs de corde, et en 1678 ces bateleurs jouèrent pour la première fois une espèce de pièce mêlée d'intermèdes et d'exercices, intitulée les Forces de l'Amour et de la magie.

Les danseurs de corde, sauteurs et montreurs de marionnettes donnaient leurs jeux dans des baraques que l'on appelait des loges, et qui n'étaient point faites en forme de salles de spectacle comme elles l'ont été depuis.

Une loge était un lieu fermé avec des planches, où l'on dressait des échafaudages pour les spectațeurs, une corde tendue pour les danseurs, et une estrade peu élevée pour les sauteurs.

En 1690, Alexandre Bertrand aug-

menta son jeu de marionnettes d'une troupe de jeunes acteurs qui représenterent une petite comédie.

Les comédiens français réclamèrent contre cette innovation. La loge fut abattue par ordre du lieutenant de police; Bertrand se réfugia à la foire Saint-Laurent.

En 1697, la suppression de la troupe des comédiens italiens offrit une ressource aux entrepreneurs des jeux de la foire, qui, se regardant comme héritiers de leurs pièces de théâtre, en jouèrent plusieurs fragments et njoutèrent à leurs troupes des acteurs capables de les représenter. Le public y courut en foule. Alors on construisit des salles de spectacle en forme, théâtre, loges, parquet, etc.

On ne saurait se faire une idée des persécutions qu'essuyèrent les malhenvenx forains de la part des comédiens français, et de la persistance avec laquelle ils y résistèrent. Sentences de pelice, ordres du parlement, ils éludaient tout. On démolissait leurs théà tres, ils les rebâtissaient.

On ne leur permettait de jouer que des scènes détachées, ils appelaient du lieutenant de police au parlement, qui suspendait l'exécution des sentences; enfin, triomphant de tous les obstacles, les forains furent tout à fait établis vers 1700. Ils prirent un arrangement avec l'Opéra, et se firent quelques amis parmi les comédiens français. L'Opéra, en vertu de ses priviléges, leur accorda la permission de chanter, et, moyennant un droit qu'ils s'obligèrent à payer, leurs pièces devinrent des comédies mêlées de changements de décorations, de machines, de musique et de ballets.

En 1708, Dominique Biancolelli, fils de Dominique, l'excellent arlequin de la Comédie-Italienne, débuta à la foire-Saint-Laurent par une pièce de sa composition, intitulée Arlequin gen tilhomme par hasard. L'acteur et la pièce eurent le plus grand succès. Ce

comédien quitta la foire en 1717 pour débuter au Théâtre-Italien.

En 1712, Le Sage, Fuzelier et d'Orneval commencèrent à composer despièces purement en vaudevilles, et le spectacle prit de ce moment le nom d'Opéra-Comique.

On mêla peu à peu de la prose ou des vers avec les couplets pour mieux les lier ensemble et pour se dispenser d'en faire de trop communs.

Mais il survint une défense aux forains de parler. Les comédiens français avaient obtenu un arrêt qui défendait à ceux-ci de donner aucune comédie par dialogue ou par monologue. Les forains curent recours aux écriteaux, c'est-à-dire que chaque acteur avait son fôle écrit en gros caractères sur du carton qu'il présentait aux yeux des spectateurs. Ces inscriptions parurent d'abord en prose, après cela on les mit en chansons; mais comme ces écriteaux embarrassaient sur la scène, on les fit descendre du ceintre. Deux enfants ha-

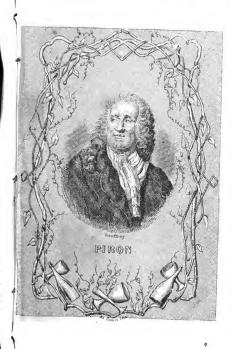



billés en amours, et suspendus en l'air déroulaient l'écriteau, l'orchestre jouait l'air du couplet, et des personnes placées dans la salle le chantaient pendant que les acteurs y accommodaient leurs gestes.

L'Opéra-Comique vécut pendant quelques années; mais, en 1721, le privilége fut ôté à la troupe qui l'avait, puis, en 1722, le spectacle fut fermé tout à fait. Les acteurs s'avisèrent alors de louer une loge et d'y faire représenter leurs pièces par des marionnettes. Cette nouveauté réussit.

Après beaucoup de vicissitudes qu'il serait trop long de décrire, l'ancien Opéra-Comique passa, en 1743, dans les mains de Jean Monnet, homme d'esprit, qui attacha à son théâtre des auteurs dont le talent commençait à plaire au public; c'étaient, entre autres, Piron, Vadé et Favart.

Il est curieux de voir, dans les Mémoires de Monnet, l'état d'avilissement dans lequel le théâtre de l'OpéraComique était tombé, par la négligence du directeur Ponteau, ce qui en avait absolument éloigné la bonne compagnie.

« La livrée, dit-il, s'était emparée du parterre : elle décidait des pièces . sifflait les acteurs et quelquefois même ses maîtres quand ils s'avançaient trop sur le devant de la scène. (On sait qu'à cette époque il y avait des deux côtés de la scène des banquettes pour les spectateurs.) Les loges des actrices étaient ouvertes à tout le monde : la salle et le théâtre étaient construits comme les loges des baladins. La garde s'y faisait par un officier de police et sept à huit soldats de robe courte. L'orchestre était composé par des gens qui jouaient aux noces et aux guinguettes; la plupart des danseurs figuraient avec des bas noirs et des culottes de drap de couleur. Rien, en un mot, n'était si sale, si dégoûtant même que les accessoires de ce spectacle. »

Monnet obtint une ordonnance du



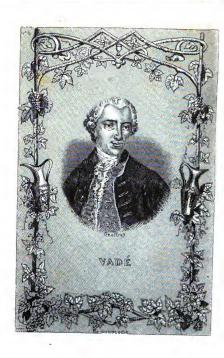

roi qui défendait les entrées à la livrée; il fit construire un amphithéâtre, réparer et décorer la sallé à neuf, chercha des sujets pour améliorer sa troupe, et eut le bonheur d'y faire entrer Préville, qui est devenu depuis un des plus célèbres acteurs du Théâtre-Français.

Pendant longtemps les opéras-comiques ne furent que des pièces dont les couplets étaient faits sur des airs connus comme nos vaudevilles; mais l'apparition en France des chanteurs italiens, nommés boussons, inspira à Vadé l'idée de faire composer de la musique nouvelle pour ses opéras-comiques, et lorsque après un séjour de dix-huit mois, en 1753, les bouffons eurent repassé les monts, Vadé fit les Troqueurs, et proposa son projet à d'Auvergne, habile harmoniste. Ce compositeur réussit : il attira au spectacle de l'Opéra-Comique l'affluence des ama teurs de la bonne musique; les Troqueurs eurent un succès de vogue.

Sedaine, Anseaume, Poinsinet, Fa-

vart et plusieurs autres suivirent l'exemple de Vadé, et on vit parattre les airs charmants des Duni, Grétry, Philidor, Monsigny, Martini, et de quelques autres musiciens moins célèbres.

Cependant plusieurs de ces pièces étaient mêlées d'airs anciens et d'airs nouveaux; peu à peu la musique prit le dessus, et le vieux vaudeville disparut tout à fait.

Ce fut en 1761 qu'eut lieu la réunion de l'Opéra-Comique avec la Comédie-Italienne. Lés deux troupes alternèrent et eurent des jours fixés pour leurs représentations; mais bientôt l'Opéra-Comique tua la Comédie-Italienne.

La Muse de Favart commençait à jeter le plus vif éclat sur cette scène par les Trois Sullanes et Annelle et Lubin. Bientôt après Anseaume y donna les Chasseurs et la Laitière, avec la jolie musique de Duni. Poinsinet fit jouer le Sorcier avec celle de Philidor. Sedaine et Monsigny enrichirent la scène de Rose et Colas.



Favart marcha de succès en succès avec Isabelle et Gertrude, la Fée Urgèle. -Sedaine et Monsigny donnèrent le Déserteur; Marmontel et Grétry, le Huron, et le même compositeur, avec Anseaume, le Tableau parlant.

Zémire et Azor, la Rosière de Salency, le Magnifique, Sylvain, la Belle Arsène, Félia, et tant d'autres pièces dont il serait impossible de donner la liste, eurent des succès qui ont duré jusqu'à nos jours. Ces succès toujours croissants déterminèrent en 1789 les comédiens italiens à se retirer et à laisser le théâtre à l'Opéra-Comique. Il n'y eut de conservés que l'excellent Carlin, et Camerani, qui eut l'administration du spectacle en qualité de semainier perpétuel.

Cependant, outre les pièces à ariettes, on y joua quelquefois des drames et des comédies. Desforges y fit jouer la Femme jalouse et Tom Jones à Londres, Mercier l'Indigent et la Brouette du vinaigrier: Andrieux y donna Anaximandre

et les Étourdis. Nous pourrions en citer beaucoup d'autres qui eurent du succès. On y avait joué plus anciennement de charmantes comédies de Marivaux, telles que les fausses Confidences et les Jeux de l'Amour et du Hasard. Plusieurs de ces pièces ont été depuis jouées aux Français. Bientôt après on y joua aussi les jolis vaudevilles de Piis et Barré, genre gracieux, aussi français, plus français peut-être que l'opéra-comique lui-même, et dont nous parlerons dans une notice sur le théâtre du Vaudeville.

En 1783, le Théâtre-Italien quitta l'hôtel de Bourgogne, rue Mauconseil, et s'établit sur le terrain de M. de Choiseul, où il est encore maintenant et ou il prit, en 1792, le titre de Theâtre national de l'Opéra-Comique. C'est depuis cette époque que l'on y vit des acteurs chéris du public : Caillot, Trial, Clairval, Michu, Elleviou, et que, parmi les actrices; on remarqua mesdames Dugazon et Saint-Aubin, dont les talents ne peuvent être mis en comparaison

qu'avec ceux des meilleures comédiennes du Théâtre-Français.

Marsollier et Dalayrac furent les auteurs les plus féconds et les plus heureux de l'Opéra-Comique. On leur dut Nina, Camille et vingt autres pièces à succès. Paul et Virginie de Kreutzer, les Dettes et la Mélomanie de Champein contenaient des airs que tout le monde retenait et chantait.

Il serait impossible de citer tous les ouvrages qui firent pendant vingt ans la fortune de ce théâtre, jusqu'à sa réunion avec le théâtre Feydeau qui, créé en 1789, lui suscita jusqu'en 1803 une dangereuse rivalité. Le privilége de ce théâtre, qui eut d'abord le titre de Théâtre de Monsieur, avait été donné à Léonard, coiffeur de la reine. Il joua d'abord dans la salle des Tuileries, en 1790 à la foire Saint-Germain, et en 1791 dans la nouvelle salle, rue Feydeau.

Le Théâtre de Monsieur avait d'abord joué des opéras traduits de l'italien; il joua bientôt des opéras français; l'émulation produisit des effets heureux, mais les deux troupes rivales ne purent se soutenir, et la réunion des talents que possédait chacune d'elles fit de l'Opéra-Comique un théâtre admirable.

Martin, Solié, Gavaudan, Juliet, mesdames Scio et Rolandeau complétèrent un ensemble que l'on ne peut comparer qu'à celui qu'offrit la réunion des comédiens français, à peu près à la même époque.

L'Opéra-Comique a subi depuis trentetrois ans bien des révolutions, il a vu briller et disparattre bien des talents aimés du public; mais ceci devient de l'histoire contemporaine; ces souvenirs sont trop présents pour que nous croyions nécessaire d'aller plus loin. Nous avons seulement voulu initier nos lecteurs aux commencements d'un genre qui, faible dans sa source, a pris un développement si brillant, et qui d'un spectacle forain est devenu l'un des plus intéressants de notre capitale.

# Couplets du Secret.

#### LE MARI.

Femmes, voulez-vous éprouver Si vous êtes encor sensibles? Un beau matin venez rêver A l'ombre des bosquets paisibles, Si le silence et la fraicheur, Si l'onde qui fuit et murmure Agitent encor votre cœur, Ah! rendez grâce à la nature.

Mais, dans le sein de la forêt, Asile sacré du mystère, Si votre cœur reste muet, Femmes, ne cherchez plus à plaire. Si pour vous le soir d'un beau jour N'a plus-ce charme qui me touche, Profanes, que le nom d'amour Ne sorte plus de votre bouche.

### LA FEMME.

Maris qui voulez éprouver Jusqu'où va notre patience, Vous pourrlez bien aussi trouver Le prix de votre impertinence. Plus de pitié que de courroux Est ce qu'on doit à votre injure. Me plait cent fois plus que tous les fron, fron D'un violon, Que tous les zigzags d'un rigod n, Oue tous les lanla d'une chanson.

Paroles de SEWRIN, musique de BOYELDIEU.

# Couplets des deux Jaloux.

#### FANCHETTE.

Il est vrai que Thibaut mérite Qu'on l'aime bieu : il a bon cœur. Je l'aimais quand j'étais petite, Quoique souvent il me'fit peur. A présent ce n'est pas de même, Voyez comme j'ai du malheur! Plus je grandis et moins je l'aime... bis. Sous vot' bon plaisir, monseigneur.

C'qui me fache contre moi-même, C'est que par quelque sort, je croi, A mesur' que je le désaime, J'en aime un autre malgré moi. Je voudrais prendre, pour bien faire, Cet autre pour mon épouseur, Et garder Thibaut pour mon père... bis. Sous vot' bon plaisir, monseigneur. Thibaut m'veut pour sa ménagère, Ça me chagrine, voyez-vous : Il est brutal, il est colère, Il est taquin, il est jaloux.
Oui, je le sens au fond de l'àme, Je ue ferais pas son bonheur, Et si jamais j'étais sa femmel.... bis Sous vot' bon plaisir, monseigneur.

Paroles de CREUZÉ DE LESSER, musique de Mme GAIL.

# Notice sur Aline, reine de Golconde.

Un conte charmant du chevalier de Boufflers avait fourni le sujet d'un opéra joué, en 1766, sous ce titre. Sédaine, qui en était l'auteur, n'eut pas l'art de transporter dans sa pièce la grâce qui avait fait réussir le conte, et il eut peu de succès, malgré la musique de Monsigny. Trente-six ans après, le 3 septembre 1802, le sujet d'Aline fut repris par MM. Favières et Vial; la

musique ravissante de Berton ajouta son charme à la manière spirituelle dont la pièce était traitée.

Nous donnerons en peu de mots l'analyse du conte et de la pièce.

Saint-Phar, gentilhomme français, à peine adolescent, rencontre l'innocente Aline, jeune et gentièlle laitière, dans un vallon de la Provence. Se voir, s'aimer, se le dire, ne fut pour ce joli couple que l'affaire d'un instant. Saint Phar, forcé de quitter sa maîtresse, lui donna un anneau d'or qu'il la pria de conserver toute sa vie.

Aline devint reine de Golconde. Le cœur tonjours occupé de son premier amour, elle fit arranger dans son parc un lieu semblable à celui où elle avait connu Saint-Phar.

Le jeune officier, quelques années après, est nommé ambassadeur vers la reine de Golconde. Aline reconnaît son amant, et jouit de sa présence sans en être reconnue. Elle veut l'éprouver et lui causer une agréable surprise. Elle rait transporter Saint-Phar endormi dans le vallon qui doit lui rappeler leur première rencontre; là, des paysans vêtus à la française chantent des refrains provençaux. Saint-Phar croît rêver; Aline paraît sous ses habits de bergère. Il la reconnaît et ne sait que penser de ce bonheur inattendu. Un breuvage soporifique le plonge encore dans le sommeil et termine une scène qu'il trouvait charmante.

Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans le palais de la reine, à laquelle une révolte fait courir le plus grand danger. Un ministre ambitieux, qui veut monter au trône et en chasser Aline, s'est rendu mattre de la ville. Saint-Phar combat pour la reine et lui rend la couronne. Aline offre sa main à son libérateur, qui la refuse pour être fidèle à sa bergère; mais Aline lève son voile, se fait reconnaître et proclame. Saint-Phar son époux.

Cette historiette, qui n'est pas plus invraisemblable que beaucoup de gros

romans, eut un succès prodigieux, grâce à la manière piquante dont elle était racontée. Dans ce temps, où l'esprit était encore à la mode, on se faisait une réputation avec quelques pages et quel ques vers. Boufflers fut un des poëtes que eurent le plus de vogue dans ce qu'on pourrait appeler la littérature de boudoir; il la partagea avec les Parny, les Bertin et quelques autres aimables épicuriens. Mais Boufflers ne se contenta pas de tenir la plume, sa main porta l'épée; il entra dans un régiment de hussards avec le grade de capitaine, fit une partie de la guerre de sept ans, et obtint ensuite le commandement de l'île Saint-Louis au Sénégal. La bravoure, l'esprité et une grande naissance parurent des titres plus que suffisants pour que Boufflers fût recu à l'Académie, à une époque où on y entrait avec une seule de ces recommandations. Ses ingénieuses bagatelles avaient été beaucoup louées par Voltaire, qui y retrouvait quelque chose de sa philosophie satirique. La Révo

lution changea le poëte en homme d'État; il fut député aux états généraux, quittala France pour se soustraire à la terreur, y revint en 1800, reprit ses occupations littéraires, et quoique âgé de soixante-trois ans, retrouva souvent cette imagination vive et ces saillies heureuses auxquelles il avait dû jadis ses succès, à la cour la plus élégante de l'Europe.

Il fut admis en 1804 à l'Institut, comme faisant partie de l'ancienne Académie, et termina en 1815, à l'âge de soixante dix-huit ans, une carrière aussi honorable que brillante.

### ROMANCE D'ALINE.

Alors dans la Provence, Ce beau pays de France, Simple laitière étais; Aline me nommais. Quinze ans était mon âge; Simple, naive et sage, Mon cœur au nom d'amant Palpitait doucement, Et j'appelais doux sentiment.

bis

#### POPULAIRES.

Alors dans la Provence, D'une haute naissance Un beaû jeune homme était; Saint-Phar on le nommait. Vingt ans était son âge; Quoique naïve et sage, J'écoutais cet amant.... Parlait sı tendrement Que je connus doux sentiment.

bis

Las! des siens la puissance L'éloigna de la France. Pour lui, bravant le sort, Naufrageai sur ce bord. Le destin m'y fit reine; Mais quoique souveraine, Mon œur tendre et constant Toujours pour mon amant Conservera doux sentiment.

bis.

Paroles de VIAL et FAVIÈRES, musique de Berton.

# Couplets d'Aline, reine de Golconde.

Il reçut au sein de la gloire Et les myrtes et les lauriers Que les belles et la victoire
Tressent pour le front des guerriers.
En amour ainsi qu'à la guerre
Il vole à de nouveaux succès;
Il sait aimer, combattre et plaire,
C'est vous dire qu'il est Français.
On ne peut nous entendre:
Je vais tout vous apprendre;
Vous promettez d'ètre discret?
C'est qu'au fond de leurs âmes,
Il est encor des femmes

Oui savent garder le secret.

Vive, sensible, un peu coquette,
Aimant la gloire et les plaisirs,
C'est à la tois la violette,
La rose, amante des zéphyrs;
Elle s'emporte, elle s'apaise,
Soupire et sourit tour à tour;
Elle est en même temps Française
Et constante dans son amour.

On ne peut nous entendre : Je vais tout vous apprendre; Yous promettez d'être discret? C'est qu'au fond de leurs âmes , Il est encor des femmes Qui savent garder le secret.

Paroles de VIAL et FAVIÈRES, musique de BERTON.

### Notice sur Joconde.

Il n'est personne qui ne connaisse le conte charmant de La Fontaine, dans lequel il surpassa l'Arioste, auquel il. l'avait emprunté, et qui mérita que Boileau lui consacrât une longue dissertation.

Ce sujet avait été plusieurs fois traité, aux Français, par Fagan, en 1740; à l'Opéra-Comique, par Desforges, en 1790; au Théâtre de la Cité, par Léger, en 1793, lorsqu'en 1814 Étienne s'en empara de nouveau avec un grand succès. La musique ravissante de Nicolo mit ses airs dans toutes les bouches; Martin n'y contribua pas peu par la manière délicieuse dont il chanta le rôle de Joconde.

Étienne, que les lettres viennent de perdre récemment, était un homme de beaucoup d'esprit, de peu d'imagination, mais un des plus habiles arrangeurs qu'il y ait eus au théâtre. Il reprenait avec un talent remarquable les sujets déjà traités, et savait les rendre nouveaux par la manière dont il les présentait, comme il l'a prouvé dans les opéras du Rossignol, de Cenárillon et de Jeannot et Colin, et dans la comédie des deux Gendres, qui fit tant de bruit en 1810.

Étienne était né en 1777 d'une famille peu aisée, dans le village de Chamouilly. Il vint à Paris en 1796, et débuta dans la carrière littéraire par de petits vaudevilles et des articles de journaux. La protection du duc de Bassano, dont il devint secrétaire, lui ouvrit la porte de la fortune. Il obtint des places lucratives, entre autres la direction de la police générale des journaux et des théâtres, put travailler à sa réputation et ne tarda pas à entrer à l'Académie française. Nous ne devons pas parler ici du rôle politique qu'il a rempli avec habileté, mais de ses succès

comme chansonnier et comme vaudevilliste. Ce ne sont pourtant pas ceuxlà qui en ont fait un pair de France. Il est auteur de quarante-cinq pièces de théâtre et il a coopére à la rédaction du Nain jaune, du Constitutionnel et de la Minerce. Il est mort le 13 mars 1845, âgé de soixante-huit ans.

# Couplets de Joconde.

### JEANNETTE.

Parmi les filles du canton On choisit la plus innocente; Le bailli proclame son nom. Vous jugez comme elle est contente; Mais avec le bouquet chéri Elle obtient encore autre chose : Elle peut choisir un mari.... Que je voudrais avoir la rose!

On va bien me la disputer: Chacune se dit la plus sage; Pourtant j'espère l'emporter Sur les filles de ce village. De leurs efforts je ne crains rien; Voulez-vous en savoir la cause? Ma mère et le bailli sont bien... Et je crois que j'aurai la rose.

#### JOCONDE.

Si l'on couronne la beauté, Si l'on couronne l'innocence. Vous êtes digne, en vérité, D'avoir ici la préférence. A quelqu'un ce présent si doux Est destiné, je le suppose. Chacun voudrait être l'époux-Qui recevra de vous la rose.

Paroles d'Étienne, musique de Nicolo.

# Couplets de Joconde.

Dans un amoureux délire
Un berger jeune et discret
Disait ainsi son martyre
A l'écho de la forêt:
"Ah, c'est le bonheur suprême
D'inspirer tendre retour,
Mais, hélas! celle que j'aime
Ne rend pas amour
Pour amour."

Mais la bergère attentive, Quand le berger soupirait, A sa romance plaintive En ces termes répondait: « Va! ta plainte est inutile, Ne gémis pas nuit et jour; Sois confiant, sois docile, Si tu veux amour Pour amour.

bis.

fis.

- De nos bois tu fuis l'ombrage.

- C'est qu'il faut un peu changer.
- - Tu plais à tout le village.
  - Je n'aime qu'un scul berger.
    Bergère, sois moins coquette.
  - Sois moins jaloux à ton tour,
     Et dans ma douce retraite

Viens me rendre amour Pour amour. »

Paroles d'ÉTIENNE, musique de NICOLO.

# Romançe de Joconde.

Dans un délire extrême, On veut fuir ce qu'on aime, On pretend se venger, On jure de changer, On devient infidèle, On court de belle en belle; Mais on revient toujours A ses premiers amours.

Ah! d'une ardeur sincère Le temps ne peut distraire, Et nos plus doux plaisirs Sont dans nos souvenirs. On pense, on pense encore A celle qu'on adore, Et l'on revient toujours A ses premiers amours.

Paroles d'ETIENNE, musique de NICOLO

# Rondeau de Joconde.

J'ai longtemps parcouru le monde, Et l'on m'a vu de toute part, Courtisant la brune et la blonde, Aimer, soupirer au hasard.

Semillant avec les Françaises, Romanesque avec les Anglaises,

En tous lieux où j'ai voyagé, Selon le pays j'ai changé. Sans me piquer d'ètre fidèle, Je courais d'amour en amour; Je n'aimais jamais qu'une belle, Oui, mais je ne l'aimais qu'un jour.

J'ai longtemps parcouru le monde, etc.

Ce n'était point de l'inconstance, Oh! non, c'était de la prudence; Car des femmes, sans vanité, Je connais la légèreté, Et je ne les quittais d'avance Que pour n'en pas être quitté; Et cependant, en vérité, Je l'ai souvent bien mérité;

Car j'ai longtemps couru le monde, etc.

Mais de l'amour je porte enfin les chaînes, L'aimable Édile a reçu mes serments, Je trouve même un charme dans mes pei-Et chéris jusqu'à mes tourments. [nes, Mon luth, si longtemps infidèle, Ne résonne plus que pour elle. Pourtant, je dois en convenir, Je m'en souviens avec plaisir,

J'ai longtemps parcouru le monde, Et l'on m'a vu de toute part, Courtisant la brune et la blonde, Aimer, soupirer au hasard.

Paroles d'ÉTIENNE, musique de NICOLO.

# Romance de Cendrillon.

« Je suis modeste et soumise, Le monde me voit fort peu, Car je suis toujours assise Dans le petit coin du feu: Cette place n'est pas belle, Mais pour moi tout paraît bon: Voilà pourquoi l'on m'appelle La petite Cendrillon.

« Mes sœurs, du soin du ménage Ne s'occupent pas du tout. C'est moi qui fais tout l'ouvrage Et pourtant j'en viens à bout. Attentive, obéissante, Je sers toute la maison; Et je suis votre servante, La petite Cendrillon.

« Quoique toujours je m'empresse Mon zèle est très-mal payé;

#### POPULAIRES.

Et jamais on ne m'adresse Un petit mot d'amitié. Mais, n'importe, on a beau faire, Je me tais, et j'ai raison. Dieu protégera, j'espère, La petite Cendrillon.

Paroles d'ÉTIENNE, musique de NICOLO

# Chanson de Cendrillon.

A quoi bon la richesse, A quoi bon la grandeur, Si l'on était sans cesse En paix avec son cœur? S'aimer et se le dire, Deviner un sourire,

N'est-ce pas le vrai bien, même au sein de la Non, non, non, non, [cour? Il n'est point de bonheur, de plaisir sans [l'amour.

> Un beau jour Colinetté Fut conduite à la cour; Elle était inquiète Dans ce brillant séjour. Il fallait se coutraindre Ou bien is fallait feindre

Car on ne peut ici se montrer sans détour.

Non, non, non, non,

Il n'est point de bonheur, de plaisir sans

[l'amour.

Colinette au village
Réprit sa liberté;
Elle aimait davantage
Sa douce obscurité.
Là, jamais d'artifice,
De fierté, de caprice;
Auprès d'elle elle avait son amant tout le
Son amant tout le jour! [l'amour.
Il n'est point de bonheur, de plaisir sans
Paroles d'Etienne, musique de Nicolo.

# Couplets de Ninon chez madame de Sévigné.

C'est bien le plus joli corsage! Le pied mignon, surtout les yeux! Depuis bien longtemps, je le gage, Paris n'en a pas vu de mieux. Sa beauté séduirait un prince; Ah! pour attraper les maris, Les femmes ont dans la province Les mêmes armes qu'à Paris. A Paris, dit-on, c'est l'usag);
'On s'moque des provinciaux.
'out c'qui n'est pas du grand village,
Passe à Paris pour êt' des sots.
Croyant leur mérite plus mince,
D'nigauds on trait' tous nos maris,
Mais les maris de la province
Ne le sont pas plus qu'à Paris.

De not' maîtresse, je vous jure, Tout en est beau, tout en est hon, C'est un ange pour la figure, Et pour l'esprit c'est un démon. De celui qu'elle fait paraître, Comm' de ses traits on est épris. Excepté madame, peut-être, On n'en a pas plus à Paris.

Paroles de DUPATY, musique de BERTON,

### Chanson du Pré aux Clercs.

#### ISABELLE

A la fleur du bel âge Georgette chaque jour Disait dans le village : Jamais n'aurai d'amons. Un soir, par imprudence
Au son du tambourin,
Elle suivit la danse
Dans le bosquet voisin...
Ahi! pauvre Georgette,
Le bal est un plaisir
Eveillant le désir,
Et l'amour en cachette
Y guette

Une fillette.

Robert, du voisinage Était le beau danseur. Il la voit, il l'engage: Pour elle quel honneur! De son bras il la serre Sur son cœur doucement, Et la jeune bergère Trouva ce jeu charmant. Ahi! pauvre Georgette, etc.

Tout en faisant la chaîne, Robert prit un baiser; Et puis sous le grand chêne On s'alla reposer. La nuit vient.... commen faire Robert offre son bras; Et depuis la bergère Soupire et dit tout bas:

#### POPULAIRES.

Ahi! pauvre Georgette Le bal est un plaisir Éveillant le désir, Et l'amour en cachette Y guette Une fillette.

Paroles de PLANARD, musique de HÉROLD

### Romance du Pré aux Clercs.

Souvenirs du jeune âge Sont gravés dans mon cœur, Et je pense au village Pour rêver le bonheur. Ah! ma voix vous supplie D'écouter mon désir : Rendez-moi ma patrie Ou laissez-moi mourir.

De nos bois le silence, Les bords d'un clair ruisseau, La paix et l'innocence Des enfants du hameau, Ah! voilà mon envie, Voilà mon seul désir Rendez-moi ma patrie Ou laissez-moi mourir.

Paroles de PLANARD, musique de HÉROLD.

# Couplets de Maric.

Une robe légère
D'une entière blancheur,
Un chapeau de bergère,
De nos bois une fleur;
Ah! telle est la parure
Dont je suis enchanté;
Et toujours la nature
Embellit la beauté.

Croisetu donc que mon Émilie Puisse devenir plus jolie; Que ces plumes et ces bijoux, Cette ceinture en broderie, Cette belle écharpe d'Asie, Rendent jamais ses traits plus doux? Non, non, c'est une chimère.

Une robe légère D'une entière blancheur. Un chapeau de bergère, De nos bois une fleur; Ah! telle est la parure Dont je suis enchanté; Et toujours la nature Embellit la beauté.

Paroles de PLANARD, musique d'HÉROLD.

### Barcarolle de Marie.

« Batelier, dit Lisette, Je voudrais passer l'eau, Mais je suis bien pauvrette Pour payer le bateau. » Colin dit à la belle : « Venez, venez toujours, Et vogue la nacelle · Qui porte mes amours.

bis

Dit Lisette à Colin.

— Eh bien! crois-tu, ma chère,
Qu'il m'accorde ta main?

— Ah! répondit la belle,
Osez, osez toujours.

- Je m'en vais chez mon père,

bis.

— Et vogue la nacelle Qui porte mes amours. »

Après le mariage.
Toujours dans son bateau,
Colin fut le plus sage
Des maris du hameau.
A sa chanson fidèle,
Il répéta toujours :
« Et vogue la nacelle
Qui porte mes amours. »

bis.

Paroles de PLANARD, musique d'HÉROLD.

# Couplets de Marie.

Sur la rivière, Comme mon père Je suis meunier De mon métier. P'travaille et chante, L'âme contente, Car mon moulin Me donn' du pain. De ma boutique J'aim' la musique: Tic-tac, tic-tac-tique, Tique, tique-tac et tique.

Quand une fille
Fraiche et gentille
Vient au moulin
Porter son grain,
Pendant l'ouvrage
J' li rends hommage,
Et j' m'y prends ben
Car j's'is malin:
Et ma pratique
Dit: « C'est unique!
Mon cœur fait tac, tique,
Tique, tique-tac et tique. »

Paroles de PLANARD, musique d'HÉROLD.

# Rondeau des Rendez-vous bourgeois.

Un moment de gène, Un instant de peine Nous fait mieux sentir Celui du plaisir. En amant bien tendre, Sans nous affliger, Il nous faut attendre L'heure du berger. Espérer et craindre, Jouir et se plaindre, Voilà tour à tour Le sort de l'amour,

Mais un peu de gêne, Mais un peu de peine, Nous fait mieux sentir L'instant du plaisir.

Paroles de HOFFMAN, musique de NICOLO.

# Romance de Léonce.

L'hymen est un lien charmant
Lorsque l'on s'aime avec ivresse,
Et ce n'est que dans la jeunesse
Qu'on peut s'aimer bien tendrement. bis.
C'est un gentil pèlerinage
Que l'on entreprend de moitié;
Peines, plaisirs, tout se partage.
L'amour, l'estime et l'amitié
Sont les compagnons du voyage.

#### POPULAIRES.

Si, par malheur, chez les époux
On voit naitre l'indifférence,
Si la triste et froide inconstance
Succède à leurs transports si doux, bis.
Plus n'est gentil pèlerinage
Qu'on faisait galment de moitié;
Mais si l'amour devient volage,
Qu'au moins l'estime et l'amitié
Restent compagnons du voyage.

Quand j'ai vu naitre mes enfants,
M'immoler devint nécessaire.
Je connais les devoirs d'un père,
Il doit tenir tous ses serments!
Dans mon triste pèlerinage,
Privé d'une tendre moitié,
Je bénis encor mon partage,
Si leur bonheur, leur amitié
Sont mes compagnons de voyage.

Paroles de Marsollier, musique de Nicolo.

# Bomance de Gulnare.

Rien, tendre Amour, ne résiste à tes armes, Pour mieux tromper, tu les ornes de fleurs; Mais quand je veux ne chanter que tes [charmes, Amour, pourquoi fais-tu couler mes pleurs? Un jour, voyant mon amant dans la peine, Croyant son, cœur irrité contre moi, Ma main, cherchantà rencontrer la sienne, Semblait lui dire: Ami console-toi.

Mais c'est en vain, le cruel la retire; Par son mépris il accroit ma douleur. Ma voix gémit, mon cœur hat et soupire; Il n'entend plus ni ma voix ni mon cœur.

Bientôt le temps à l'ingrat vint apprendre Combien son doute avait dû m'outrager; Il avait tort, je n'en fus que plus tendre, Car c'est ainsi qu'Amour sait se venger.

Paroles de MARSOLLIER, musique de DALAYRAC.

# Romance de Joseph.

A peine au sortir de l'enfance, Quatorze ans au plus je comptais, Je suivis avec confiance De méchants frères que j'aimais. Dans Sichem aux gras pâturages Nous paissions de nombreux troupeaux J'étais simple comme au- jeune âge, Timide comme mes agneaux. Près ac trois palmiers solitaires, l'adressais mes vœux au Seigneur, Quand, saisi par ces méchants frères... l'en frémis encor de frayeur! Dans un humide et froid abime, Ils me plongent dans leur fureur! Et je n'opposais à leur crime Que mon innocence et mes pleurs.

Hélas! près de quitter la vie,
Au jour je fus enfin rendu.
A des marchands de l'Arabie
Comme un esclave ils m'ont vendu.
Tandis que, du prix de leur frère,
Ils comptaient l'or qu'ils partageaient,
Hélas! moi, je pleurais mon père
Et les ingrats qui me vendaient.

Paroles d'ALEXANDRE DUVAL, musique de Ménul.

# Romance du Jockey.

Il faut quitter ce que j'adore, Adieu plaisir, adieu bonheur! Aujourd'hui je vous goûte encore, Demain vous fuirez de mon cœur. Séparons-nous, ma douce amie, Reçois mes adieux en ce jour; Mais conservons toute la vie Le souvenir de notre amour.

Ne me montre pas tes alarmes N'ajoute pas à mon malheur, Ne m'affaiblis pas par tes larmes; J'ai bien assez de ma douleur. S'il faut que notre cœur oublie La peine qu'il sent en ce jour, Qu'il garde au moins toute la vie Le souvenir de notre amour.

Un jour, sur un lointain rivage, Sans espérance et sans repos Je n'aurai plus que ton image Pour me consoler de mes maux. Alors, loin de ma douce amie, Je répéterai chaque jour: Je lui garde toute ma vie Le souvenir de notre amour.

Paroles de HOFFMAN, musique de Sour.

### La Leçon.

#### ROMANCE DU BOUFFE ET LE TAILLEUR.

Conservez bien la paix ou cœur, Disent les mamans aux fillettes. Sans la paix, adieu le bonheur; Craignez mille peines secrètes. On tremble, on se promet longtemps De rester dans l'indifférence; Et puis on arrive à douze ans, Et le cœur bat sans qu'on y pense.

Fuyez surtout, fuyez l'Amour.
Disent les mamans aux fillettes.
Le petit traitre, chaque jour,
Vous tend des embûches secrètes.
On tremble, on se promet longtemps
De se soustraire à sa puissance,
Et puis on arrive à seize ans,
Et l'amour vient sans qu'on y pense.

Mais pourquoi tous ces vains discours Que font les mamans aux fillettes? Puisqu'on doit tribut aux amours, Nous voulons acquitter nos dettes. Pour bien aimer, il n'est qu'un temps, S'en défendre est une imprudence; Si l'on n'aime pas au printemps L'hiver viendra sans qu'on y pense.

Paroles d'ARMAND GOUFFÉ et VILLIERS, musique de GAVEAUX.

# Couplets du Bouffe et le Tallleur.

On dit que je suis sans malice, Et que j'ai l'air simple et novice; De ma tournure chacun rit. bis. De tout cela je ris moi-même, Je suis aimé de ce que j'aime; Bien des gens n'ont pas mon esprit. bis.

Un beau vers, une belle phrase,
Tiennent les savants en extase,
On admire et l'on applaudit.
L'amour veut un autre système,
Chez lui, quand on sait dire : l'aime!
On a toujours assez d'esprit.
bis.

Paroles d'Armand Gouffé et Villiers, musique de Gaveaux.

# X Cavatine du Bouffe et le Tailleur.

Gaiment je m'accommode De tout.

Je suis, pour toute mode, Mon goût.

Je sais, en habile homme, Saisir

Tout ce qu'en France on nomme Plaisir.

Je suis près des fillettes Léger;

On me voit d'amourettes Changer.

Aux soupirs je me livre Un jour:

L'inconstance fait vivre L'amour.

Quand une belle appelle, J'y suis.

Qu'un faquin me harcèle, Je fuis.

Aux serments faut-il croire?
J'y crois.

A table faut-il boire?

Je bois.

Paroles d'Armand Gouffé et Villiers, musique de Gaveaux.

## Romance du Prisonnier ou la Bessemblance.

Il faut des époux assortis Dans le lien du mariage; Vieilles femmes, jeunes maris Feront toujours mauvais ménage; On ne voit point le papillon Sur la fleur qui se décolore; Rose qui meurt cède au bouton Les baisers de l'amant de Flore.

Ce lien peut être plus doux
Pour un vieillard qu'amour enflamme;
On voit souvent un vieil époux
Être aimé d'une jeune femme :
L'homme, à sa dernièra saison,
Par mille dons peut plaire encore;
Ne savons-nous pas que Tithon
Rajeunit auprès de l'Aurore?

Aux époux unis par le cœur Le temps fait blessure lègère; On a toujours de la fraîcheur, Quand on a le secret de plaire. Rose qui séduit le matin, Le soir peut être belle encore: L'astre du jour à son déclin A souvent l'éclat de l'aurore.

Paroles d'ALEXANDRE DUVAL, musiqua de DELLA MARIA.

### Romance de Gulistan.

Le point du jour
A nos bosquets rend toute leur parure;
Flore est plus belle à son retour.
L'oiseau redit son chant d'amour;
Tout célèbre dans la nature
Le point du jour.

Au point du jour Désir plus vif est toujours près d'éclore: Jeune et sensible troubadour, Quand vient la nuit, chance l'amour; Mais il chante pien mieux encore Au point du jour.

Le point du jour Cause parfois, cause douleur extrême; Que l'espace des nuits est court Pour le berger brûlant d'amour, Forcé de quitter ce qu'il aime, Au point du jour!

Paroles de De La Chabaussière et Étienne, musique de Dalayrac.

# Y La Fin du Jour '.

La fin du jour Sauve les fleurs et rafraichit les belles :
Je veux, en galant troubadour,
Célèbrer au nom de l'amour,
Chanter au nom des fleurs nouvelles
La fin du jour.

La fin du jour
Rend aux plaisirs l'habitant du village :
Voyez les bergers d'alentour
Danser en chantant tour à tour;
Ah! comme on aime, après l'ouvrage,
La fin du jour!

La fin du jour Rend aux amants et l'ombre et le mystère :

<sup>1</sup> Nous plaçons ici cette chanson comme faisant suite à la précédente

Quand Phébus termine son tour, Vénus, au milieu de sa cour, Avec Mars célèbre à Cythère La fin du jour.

La fin du jour . Rend le bonheur aux oiseaux du bocage . Bravant dans leur obscur séjour La griffe du cruel vautour, Ils vont guetter sous le feuillage La fin du jour.

La fin du jour
Mevoitsouvent commenoer un bon somme;
Et pour descendre au noir séjour,
En fermant les yeux sans retour,
Je dirai gaiment : C'est tout comme
La fin du jour.

ARMAND GOUFFÉ.

# Couplet du Diable à quatre.

MARGOT.

Je n'aime pas le tahac beaucoup; J'en prenais peu, souvent point du tout; Mais mon mari me défend cela.

Depuis ce moment-là,

Je le trouve piquant

Ouand

J'en peux prendre à l'écart; Car Un plaisir vaut son prix,

En dépit des maris.

Paroles de SEDAINE, musique de SOLIE.

### Chanson de Bichard Cœur de Lion.

Que le sultan Saladin
Rassemble dans son jardin
Un troupeau de jouvencelles,
Toutes jeunes, toutes belles,
Pour s'amuser le matin,
C'est hien, très-bien,
Cela ne nous blesse en rien.
Moi, je pense comme Grégoire;
F'anne mieux boire.

bis.

Qu'un seigneur, qu'un haut baron Vende jusqu'à son donjon Pour aller à la croisade; Qu'il laisse sa camarade Dans la main de gens de bien, C'est bien, très-bien, Cela ne nous blesse en rien. Moi, je pense comme Grégoire: J'aime mieux boire.

bis

Que le vaillant roi Richard Aille courir maint hasard, Pour aller, loin d'Angleterre, Conquérir une autre terre Dans le pays d'un païen,

C'est bien , très-bien , Cela ne nous blesse en rien. Moi, je pense comme Grégoire : l'aime mieux boire.

bis.

Paroles de SEDAINE, musique de GRÉTRY.

### Romance de Richard Cœur de Lion.

Une fièvre brûlante
Un jour me terrassait,
Et de mon corps chassait
Mon âme languissante;
Ma dame approche de mon lit,
Et loin de moi la mort s'enfuit.

Un regard de ma belle Fait dans mon tendre cœur; A la peine cruelle Succéder le bonheur.

Dans une tour obscure
Un roi puissant languit;
Son serviteur gémit
De sa triste aventure.
— Si Marguerite était ici
Je m'écrirais: Plus de souci!
Un regard de ma belle
Fait dans mon tendre cœur,
A la peine cruelle
Succéder le bonheur.

Paroles de SEDAINE, musique de GRÉTRY.

### La Velliée.

COUPLETS D'OVINSKA.

Heureux qui, dans sa maisonnette, Dont la neige a blanchi le toit, Nargue le chagrin et le froid Au refrain d'une chansonnette. Que les soirs d'hiver sont charmants Lorsqu'une famille assemblée Sait, par divers amusements, Égayer la veillée!

Assis près de sa bien-aimée, Voyez le paisible Lapon, Lorsque la neige, à gros flocon Tombe sur sa hutte enfumée : Autour du feu, dans ce réduit, La famille entière assemblée Semble trouver six mois de nuit Trop courts pour la veillée.

J'aime surtout une soirée
Où l'on parle de revenants,
Alors qu'on entend tous les vents
Siffler autour de la contrée.
A ces récits intéressants
Toute la troupe émerveillée
Tremble, écoute et voudrait longtemps
Prolonger la veillée.

Paroles de VILLEMONTEZ, musique de GAVEAUX.

# La Patrouille, ou Garde à vous!

CHANSON DE LA FIANCÉE, OPÉRA-COMIQUE.

Garde à vous! garde à vous!
Avançons en silence,
Sur mes pas marchez tous;
Garde à vous! garde à vous!
Veillons d'un pas docile
Au repos de la ville;
Et vous, adroits filous,
Nous voici, garde à vous!
Garde à vous!

Garde à vous! garde à vous! Bourgeois, gens de boutique Qui mettez par rubrique A minuit les verroux; Garde à vous! garde à vous! Le devoir nous commande De vous mettre à l'amende Si vous ne filez doux: Garde à vous!

Garde à vous! garde à vous! Séducteurs qui, sans crainte. La nuit portez atteinte
Au repos des époux;
Garde à vous! garde à vous!
Et vous, jeune illicite
Qui, le soir en cachette,
Donnez des rendez-vous,
Garde à vous!

Garde à vous! garde à vous!
Tapageurs en ribote
Qui roulez dans la crotte
Et faites les cent coups;
Garde à vous! garde à vous!
Mari digne de blàme
Qui battez votre femme
Pour des soupçons jaloux,
Garde à vous!

Paroles de Scribe, musique de M. Auber.

¹ Ce couplet trivial n'est point de M. Scribe mais de quelque chanteur public qui a voulu allonger la chanson. ce qui arrive souvent.

### Chanson de Nicodème dans la Lune.

La chanson de Colinette eut une vogue extraordinaire vers la fin de 1790. Elle était chantée dans un opéra-comique mêlé de vaudevilles intitulé Nicodème dans la Lune, ou la Révolution pacifique, qui fit courir tout Paris au petit théâtre de la rue de Bondy. L'auteur de cette pièce était Beffroy de Reigny, si connu sous le pseudonyme du Cousin Jacques. L'acteur Juliet contribua au succès par son jeu plein d'originalité; mais ce qui l'augmenta beaucoup, ce furent les allusions à la Révolution naissante, i.a. pièce était faite dans un très-bon esprit. L'air et les paroles étaient du Cousin Jacques, qui faisait lui-même, pour ses couplets et pour ses chansons, de la musique fort agréable : beaucoup de ses airs sont populaires.

To any Garage

#### COLINETTE.

Colinette au bois s'en alla,
En sautillant par-ci, par-là;
Trala déridéra, trala déridéra.
Un beau monsieur la rencontra.
Frisé par-ci, poudré par-là,
Trala déridéra, trala déridéra.

« Fillette, où courez-vous comm' ça?

— Monsieur, j'm'en vais dans c'p'tit
Cueillir la noisette. » [hois-là,
Trala déridéra, trala déridéra.
N'y a pas d'mal à ça,
Colinette,

A ses côtés l'monsieur s'en va ,
Sautant comme ell' par-ci , par-là ,
Trala déridéra , trala déridéra . [ça ?
« Où v'nez-vous donc, monsieur, comme
— l' vais avec vous dans c'p'tit bois-là ,
Trala déridéra , trala déridéra.
Mais jusqu'à temps qu'nous soyons là ,
Chantons gaiment par-ci , par-là ,
La d'tit' chansonnette . »

Trala déridéra, trala déridéra.

N'y a pas d'mal à ça.

N'y a pas d' mal à ça Colinette , N'y a pas d' mal à ça. L' monsieur lui dit, quand ils fur'nt là:
«Asseyons-nous sur ç' gazon-là,
Trala déridéra, trala déridéra.»
Sans résistance il l'embrassa,
Et p'tit à p'tit, et cætera,
Trala déridéra, trala déridéra.
La pauvre fille, en sortant d'là,
Garda l' silence et puis pleura!
Personn' ne répète:
Trala déridéra, trala déridéra.
N'y a pas d' mal à ça
Colinette,
N'y a pas d'mal à ça.

LE COUSIN JACQUES.

# Couplets du Petit Matelot.

LA PIPE DE TABAC.

Contre les chagrins de la vie,
On crie et ab hac, et ab hac;
Moi, je me crois digne d'envie
Quand j'ai ma pipe et mon tabac.
Aujourd'hui, changeant de folie,
Et de boussole et d'almanach,

Le soldat bàille sous la tente, Le matelot sur le tillac; Bientòt ils ont l'àme contente Avec la pipe de tabac. Si pourtant survient une belle, A l'instant le cœur fait tic-tac, Et l'amant oublie auprès d'elle Jusqu'à la pipe de tabac.

bis.

bis.

Je tiens cette maxime utile
De ce fameux monsieur de Crac:
En campagne comme à la ville,
Fêtons l'amour et le tabac. bis.
Quand ce grand homme allait en guerre,
Il portait dans son petit sac
Le doux portrait de sa hergère
Avec happe de tabac. bis.

Paroles de Pigault-Lebrun; musique de Gaveaux.

### La Dame Blanche.

D'ici voyez ce beau domaine Dont les créneaux touchent le ciel! Une invisible châtelaine
Veille en tout temps sur ce castel.
Chevalier félon et méchant,
Qui tramez complot malfaisant,
Prenez garde!
La dame blanche vous regarde,

La dame blanche vous regarde La dame blanche vous entend.

Sous ces voûtes, sous ces tourelles, Pour éviter les feux du jour, Parfois, gentilles pastourelles Redisent doux propos d'amour. Vous qui parlez si tendrement, Jeune fillette, jeune amant,

Prenez garde! La dame blanche vous regarde, La dame blanche vous entend.

En tous lieux protégeant les belles Et de son sexe ayant pitié, Quand les maris sont infidèles, Elle en avertit leur moitié. Volage époux, cœur inconstant, Qui tralussez votre serment,

Prenez garde! La dame blanche vous regarde, La dame blanche vous entend.

Paroles de SCRIBE, musique de BOYELDIEU.

### Chant du Barde dans Ariodant.

Femme sensible, entends-tu le ramage De ces oiseaux qui célèbrent leurs feux? Ils font redire à l'écho du rivage: Le printemps fuit, hâtez-vous d'être heureux.

Vois-tu ces fleurs, ces fleurs qu'un doux Zé-

Va caressant de son souffle amoureux? En se fanant elles semblent te dire: Le printemps fuit, hàtez-vous d'être heureux.

Moments charmants d'amour et de tendresse Comme un éclair vous fuyez à nos yeux; Et tous les jours perdus dans la tristesse Nous sont comptés comme des jours heureux

Paroles de HOFFMAN, musique de MÉHUL.

# Couplets du Traité nul.

Souvent la nuit, quand je sommeille, Je crois le voir à mes genoux; Et le matin, quand je m'éveille, Je regrette un songe si doux. Lorsqu'on parle de mariage, Je fais des vœux pour être à lui... Ah! dis-moi toi-même aujourd'hui Si l'on peut aimer davantage.

On me voyait, près de ma mère, Rire toujours et folàtrer : Triste, à présent, et solitaire, Je ne fais plus que soupirer. Tout me déplait dans le village Depuis que je suis loin de lui... Ah! dis-moi toi-même aojourd'hui Si l'on peut aimer davantage.

Je dois pourtant à ta tendresse Un aveu qui va me coûter.... Est-ce une erreur, une faiblesse? A toi je veux m'en rapporter. Quand je pense à mon mariage, A ce moment rempli d'appas, Mon cœur alors me dit tout bas Que l'on peut aimer dayantage.

Paroles de Marsollier, musique de Gaveaux.

# Couplets des deux Ermites

Jeune fille, jeune garçon, Que le même couvert assemble. Seront bientôt d'accord ensemble: N'en demandez pas la raison. Une leçon bien sûre Tous deux les instruira; Et, cette lecon-là; Oui la leur donnera? La nature.

Vous voudriez vous opposer Aux piéges qu'ils savent vous tendre; bis. Pour les empêcher de s'entendre. En vain vous voudriez ruser, Leur adresse plus sûre Vous déconcertera : Et, cette adresse-là, Qui la leur donnera? La nature. bis.

> Paroles de PLANTERRE, musique de GAVEAUX.

# Couplets de l'amour fillal.

Jeunes amants, cueillez des fleurs Pour le sein de votre bergère: L'Amour par de tendres faveurs Vous en promet le doux salairc. Plein d'un espoir encor plus doux, Dès que le soleil nous éclaire, Je cueille des fleurs comme vous, Pour parer le front de mon père.

Votre main, au bord d'un ruisseau Prépare des lits de fougère; Vous arrondissez des berceaux, Pour servir d'asile au mystère. Comme vous, de ces arbrisseaux Je courbe la tige légère, Et de leurs flexibles rameaux J'ombrage le front de mon père

En accourant à son réveil, Yous tremblez. Que va-t-elle dire? En sortant des bras du sommeil, Mon père, tu vas me sourire. Yous lui ravissez quelquefois Un baiser qu'ignore sa mère;

#### POPULAIRES.

Moi', chaque matin je reçois Le premier baiser de mon père.

Paroles de Demoustier, musique de GAYEAUX.

### Couplets de Marianne.

Suzon sortait de son village; On lui trouvait quelques appas; Ell' n'avait pas d'biens en partage, Mais un bon cœur et de bons bras. Travaillez donc,

Travaillez donc, Mam'sell' Suzon,

Travaillez donc, jeune et pauvre fillette. Croyez-moi donc, Songez-y donc;

Travaillez donc, jeune et pauvre Suzon. Écoutez c'te voix qui répète Que l'argent ne donn' pas l'bonheur, Et qu' lorsqu'on a la paix du cœur, Notre fortune est faite.

Bientôt un amant se présente: Il était jeune et riche encor; Le fripon, d'un' voix séduisante, Offre son cœur et beaucoup d'or.... Méfiez-vous donc, D'un pareil don.

Méfiez-vous donc, jeune et pauvre fillette, Croyez-moi donc,

Travaillez donc,

Travaillez donc, jeune et pauvre Suzon. Écoutez c'te voix qui répète Que l'argent ne donn' pas l' bonheur, Et qu'lorsqu'on a la paix du cœur, Notre fortune est faite.

Il n'parlait point de mariage : Il fallut le laisser partir; S'il est pénible d'être sage, Il l'est bien plus de se r'pentir. Continuez donc,

Continuez donc,

Continuez donc, jeune et pauvre fillette, Croyez-moi donc, Travaillez donc,

Travaillez donc, jeune et pauvre Suzon Écoutez c'te voix qui répète, Que l'argent ne donn' pas l'bonheur, Et qu'lorsqu'on a la paix du cœur, Notre fortune est faite.

Paroles de Marsollier, musique de Dalayrac.

# Couplets de la Neige.

Lorsque l'hiver enchaîne les flots,
Jeunes beautés, avec audace,
Accourez à ces plaisirs nouveaux:
Il'Amour peut guider vos traîneaux
Nul danger ne vous menace.
Mais il est au printemps,
Des périls bien plus grands:
Près de vous, quand avec grâce
Un danseur vient soudain
Vous présenter sa main.

Ma Suzon, Ma Lison, Pour danser, Pour valser

Ne vas pas te presser. Il est plus dangereux de glisser Sur le gazon que sur la glace. Il est trop dangereux de glisser : Fillettes, craignez de danser.

Quand, sur la glace, en traîneau brillant Gaiment on passe et l'on repasse, Si parfois arrive un accident, On se relève promptement: Sans danger l'on se ramasse.
Mais sur l'herbe, en dansant,
Aht c'est bien différent!
Du faux pas qui la menace,
Une fillette, hélas!
Ne se relève pas.
Ma Suzon, etc.

Sans te troubler, laisse, vieux mari,
Ta fermme courir sur la glace:
I/Amour n'est là qu'un enfant transi,
Ailleurs il est plus dégourdi:
C'est au hois qu'il vous menace.
Qu'un tendron imprudent
Fasse un' chute en dansant,
Pour l'époux quelle disgrâce!
Car c'est lui tout à coup
Qui r'çoit le contre-coup.
Ma Suzon, etc.

Paroles de Scribe et Germain Delavigne, musique d'Auber.

### Rende du Maçon.

Bon ouvrier, voici l'aurore Qui te rappelle à tes travaux.

#### POPULAIRES.

Ce matin, travaillons encore,
Le soir sera pour le repos.
Tout seul, on s'ennuic à l'ouvrage;
Pour l'abréger on le partage,
A ton aide chacun viendra,
Du courage;
Du courage;
Les amis sont toujours là.

Ron ouvrier, voici l'dimanche : Ce jour-là tout est ou'dié; Quelle gaité naïve et franche! Trinquons ensemble à l'amitié! M'laisser boir' seul est un outrage; Mais pour partager mon ouvrage, Et la bouteille que voilà.... Du courage, etc.

Bon ouvrier, quand la tendresse De l'hymen te fait une loi; Lorsqu'à ta gentille maltresse Tu donnes ton cœur et ta foi, Prends garde, ne sois point volage. Si tu négliges ton ouvrage, Un autre te remplacera:

Du courage, En ménage, Les amis sont toujours là.

Paroles de Scribe et G. Delavione, musique d'Auber.

### Bomance de Léonore, ou l'amour conjugal.

Fidelio, mon doux ami,
Qu'il me tarde d'être ta femme:
Fille, hêlas! ne peut qu'à demi
Avouer ce qui s'passe en son ânie,
Mais sans rougir te caresser,
Dans mes bras pouvoir te presser,
Te dire à chaque instant: Je t'aime!
Si le seul espoir du bonheur
De plaisir fait battre mon cœur,
Qu'est-ce donc que le bonheur même?

Accord, fidélité, repos,
Oui tel sera notre partage;
Et hientôt d'jolis p'tits marmots
Viendront embellir not' ménage.
Il me semble déjà les voir
Sur nos genoux grimper, s'asseoir,
Et nous balbutier: Je l'aime!
Si le seul espoir du bonheur
De plaisir fait battre mon cœur,
Qu'est-ce donc que le bonheur même?

Paroles de Bouilly, musique de GAYEAUX.

### Chanson de table du Calife de Bagdad.

Pour obtenir celle qu'il aime, L'un éblouit par la grandeur : A se voir aimé pour lui-même, Un autre met tout son bonheur. Mes chers amis, dans cette vie Chacun a son goût, sa folie; La meilleure est de bien jouir. Chantons l'amour et le plaisir.

L'un dans les hasards de la guerre Trouve le bonheur de ses jours. L'autre, sous le toit solitaire Du tendre objet de ses amours. Mes chers amis, dans cette vie Chacun a son goût, sa folie; La meilleure est de bien joutr. Chantons l'amour et le plaisir.

Paroles de Saint-Just, musique de Boïeldieu.

### Couplets d'Alexis, ou l'Erreur d'un bon Père.

J'aimons que l'on chante gaîment
Couplets ou chansonnette,
Où berger à berg'rette
Parle d'amour ben gentiment.
J'aime, morguenne,
Surtout qu'on prenne,
Eh! oui, morguenne,
J'aime surtout qu'on prenne
Quelque joil petit refrain
Qui mette tout le monde en train,
Qui mette tout le monde en train,
Tout én vidant nos verres
Comme faisaient nos pères.

J'commençons à m'apercevoir Qu'il en est d'la musique Comme d'la politique, Dont chacun parle sans savoir. J'aime, morguenne, etc.

Je ne voulons pas me vanter, Mais, si j'puis m'y connaître, Tel chant' ben haut, peut-être, Qui bientôt pourra déchanter.

#### POPULATRES.

Eh! oui, morguenne,
C'ti-là qu'on traine,
Eh! oui, morguenne,
C'ti-là, C'ti-là qu'on traine
Si vite dans son phacton.
Un beau matin, changeant de ton,
C'ti-là qu'on traine avec son phaéton,
Pourra r'monter derrière,
Comme faisait son père.

Paroles de MARSOLLIER, musique de DALAYRAC.

### Romance de Marcellin.

Ce jeune homme, depuis huit jours, Passe souvent sous ma fenètre. Moi, je fais, usant de détours, Semblant de ne pas le connaître. D'éviter son tendré regard C'est en vain que je me propose: l'ai beau fixer l'œil autre part, Je vois toujours la même chose.

Alors je pense à mon devoir; Moi-même tout bus je me blàme, Fermant l'œil pour ne pas le voir : Son image reste en mon âme. La nuit je fais nouveaux efforts Pour fuir le mal où je m'expose, Mais le sommeil, quand je m'endors. M'offre toujours la même chose.

Fièvre brûlante dans mon sein Soudain m'agite et me dévore; Je n'aspire qu'au lendemain Pour revoir l'objet que j'adore!... Mon visage, en l'apercevant, Prend la couleur de cette rose. Et je me dis secrètement, Il me manque ercor quelque chose.

Paroles de Bernard Valville, musique de Lebrun.

# Couplets du Traité nul.

A Paris, et loin de sa mère,
Je pouvais la voir chaque jour;
Là sous le voile du mystère,
Nos yeux seuls se parlaient d'amour
Triomphant de sa répugnance,
J'obtins un rendez-vous secret...
Ah! mon cher oncle, en conscience,
bites-moi n'ai-je pas bien fait?

N'ai-je pas bien fait?

ter.

Ma Pauline me dit: Je Valme.
Elle me le dit sans parler.
Timide aussi je fis de mème;
Elle sentit ma main trembler.
Sans alarmer son innocence,
Un baiser fut pris en secret...
Ah! mon cher oncle, en conscience,
Dites-moi, n'ai-je pas bien fait?

N'ai-je pas bien fait?

ter,

Un rival, dit-on, se présente:
La douleur me rend furieux;
Mais Pauline, toujours charmante,
Promet de rejeter se, vœux.
Nous nous sommes jure d'avance
Que si l'imprudent épousait....
Ah: mon cher oncle, en conscience,
Dites-moi, n'ai-je pas bien fait?
N'ai-je pas bien fait?

Paroles de Marsollier, musique
de Gaveaux.

# Romance de Montano et Stéphanie.

Quand on fut toujours vertueux, On aime à voir lever l'aurore. A son aspect délicieux, L'homme juste est plus calme encore. Plus recueilli dans ce moment, Il jouit d'une ivresse pure, Et rien pour lui n'est si touchant Que le réveil de la nature.

Je vais encor combler les vœux D'une tendre et sensible amante. A la main d'un amant heureux, Je vais unir sa main tremblante. L'attente d'un si beau moment Me remplit d'une ivresse pure, Et me rend encor plus touchant Le doux réveil de la nature.

Paroles de DEJAURE, musique de BERTON.

### Chanson des deux Journées.

Un pauvre petit Savoyard
Mourait de froid et de souffrance.
Un Français passe par hasard,
L'entend gémir, vers lui s'avance.
L'enfant à la vie est rendu
Par son secours, son assistance.
Bon Français, Dieu te récompense;
Un bienfait n'est jamais perdu.

#### POPULAIRES.

Bientot sur notre continent
La guerre partout se déclare,
Ce bon Français tombe vivant
Au pouvoir d'un vainqueur harbare.
Un arrêt cruel est rendu
Qui l'condamne à perdre la vie...
Rassurez-vous, parents, patrie,
Un bienfait n'est jamais perdu.

Le Savoyard s'rend prisonnier, A tous les dangers il s'élance : Trompe gardien , séduit geôlier. Que ne peut la reconnaissance? Par ses soins , l'Français éperdu S'échappe de la tour obscure. Voilà comme dans la nature Un bienfait n'est jamais perdu.

> Paroles de Bouilly, musique de Chérubini.

# Couplets de Palma.

Petits chagrins de temps en temps Rendent les plaisirs plus piquants. Souvent pour un sujet frivole Notre pauvre cour se désole. Hélas! on pleure, on est désespéré, Et puis on rit d'avoir pleuré.

Fille sage qui, par erreur, Trahit le secret de son cœur, Youdrait eacher dans un abime Cet aveu qui lui semble un crime. Hélas! on pleure, on est désespéré, Et puis on rit d'avoir pleuré.

Léa voit fuir tous ses amants; Sa sœur reste veuve à seize ans. Toutes deux, lasses de la vie, Veulent mourir de compagnie. Hélas! on pleure, on est désespéré, Et puis on rit d'avoir pleuré.

Paroles de Lemontey, musique de Plantade.

### Rondeau des Visitandines.

Enfant chéri des dames, Je suis en tout pays Fort bien avec les femmes, Mal avec les maris.

ier.

Pour charmer l'ennui de l'absence A vingt beautés je fais la cour. Laissant aux sots l'ennayeuse constance, Je les adore tour à tour. Pourquoi me piquer de constance Quand je vois de nouveaux appas? Un nouveau goût s'éveille, l'entends à mon oreille Le dieu d'amour me répéter tout bas:

Enfant chéri des dames, Sois dans tous les pays Fort bien avec les femmes, Mal avec les maris.

ter.

Mais le ciel me seconde,
Et veux faire, je crois,
L'ami de tout le monde
D'un homme tel que moi.
Me voici dans la France;
Tout ira pour le mieux,
Car on aime l'aisance
Dans ce climat heureux.
Non, il n'est pas de climat plus heureux.

Car les amants des dames, Dans ce charmant pays, Sont bien avec les femmes, Bien avec les maris.

ler.

Faroles de PICARD, musique de GAYEAUL

#### Bondeau d'une Folie.

On ne saurait trop embellir Le court espace de la vie; Pour moi, je veux le parcourir Avec l'Amour et la Folie.

Du Temps rapide qui s'enfuit Rien n'échappe à la faux cruelle; Souvent il la frappe et détruit Jusqu'à la fleur la plus nouvelle.

On ne saurait trop embellir, etc.

Empressons-nous donc de jouir Du charme heureux de la jeunesse; Et ménageons un souvenir Qui vienne égayer la vieillesse.

On ne saurait trop embellir Le court espace de la vie; Pour moi, je veux le parcourir Avec l'Amour et la Folie.

Paroles de Bouilly, musique de MEHUL

### Històire abrégée du Théâtre du Vaudeville.

On a vu dans notre article sur l'opéra comique que ce genre et celui du vaudeville, d'abord confondus, ont eu une origine commune dans les théâtres de la Foire.

Un théâtre spécial de vaudeville fut élevé à Paris en 1792, époque où la liberté des théâtres fut proclamée.

Piis et Barré, dont les vaudevilles avaient eu à l'Opéra-Comique de grands succès, conçurent le projet de consacrer à ce-genre éminemment français une scène particulière, et ils la fondèrent dans la rue de Chartres, sur l'emplacement d'une salle de bal nommée le Vaux-Hall d'hiver ou le Panthéon. Ce fut l'asile de l'esprit et de la gaieté. Les fondateurs prirent pour devise un vers

de Boileau dont ils ne changèrent qu'un mot, et ils écrivirent sur leur affiche:

Le Français, né malin, *créa* le vaudeville.

Les premiers auteurs que s'associèrent Piis et Barré, furent Desfontaines, Radet, Demautort, Deschamps et Léger, acteur de ce théâtre; mais Piis resta peu de temps dans l'association, et le triumvirat dont le nom fit pendant vingt ans le succès et la fortune du Vaudeville fut composé de Barré, Radet et Desfontaines.

Bientôt ce genre aimable, dont le succès fut complet, attira beaucoup d'auteurs dont la plume facile embellit le nouveau répertoire; le théâtre du Vaudeville fut surnommé la Botte à l'esprit, et ce surnom fut mérité, grâce aux ouvrages de Desprez, Bourgueil, Prévôt d'Irai, Philippon-la-Madeleine, le comte et le vicomte de Ségur. Les premiers ouvrages qui furent joués sur ce théâtre étaient légers de fonds,

mais les détails en étaient toujours gracieux et les couplets piquants

Les acteurs qui s'étaient formés à ce genre y réussirent complétement et joignirent à un bon ton de comédie l'art de chanter le couplet avec goût et finesse. On distinguait parmi eux Rosières, Vertpré, Chapelle, Duchaume, Henri, Julien, Carpentier, mesdames Sara Lescot, Blosseville, Molière, de La Porte, Duchaume. La troupe était remarquable par son ensemble parfait.

Un acteur spécial, Laporte, y remplissait le rôle d'Arlequin d'une manière charmante, et avait renouvelé ce genre perdu depuis Carlin et maintenant tout à fait oublié.

Les plus jolies arlequinades, qui lui durent en partie leur succès, furent Arlequin afficheur, Colombine mannequin, et quantité de parodies dans lesquelles il mitait d'une façon extraordinaire Talma; telles que Arlequin taquin et Arlequin Cruello, parodies de Lucrèce et d'Othello. Sa dernière création fut le Né-

ressaire et le Superflu, pièce dans laquelle il rappela les traditions du meilleur temps de la comédie italienne.

Les premières pièces qui attirérent la foule au Vaudeville furent la Revanche forcée, le Prix, la Matrone d'Éphèse, le Petit Sacristain, Piron avec ses amis, Honorine, ou la Femme difficile à viere.

Né presque avec la Révolution, le Vaudeville fut obligé de faire des concessions à l'esprit du jour, mais ce fut toujours avec modération. Cette scène ne fut pas souillée des turpitudes qui déshonorèrent quelques autres théâtres. Ses auteurs furent même accusés de sentiments anti-républicains, lorsqu'en janvier 1793 ils donnèrent la Chaste Suzanne, où les patriotes prétendirent voir une allusion au procès de Marie-Antoinette, qui ne devait pas tarder à suivre son époux sur l'échafaud. Au moment où Daniel disait aux deux vieillards : « Vous êtes ses accusateurs, vous ne pouvez pas être ses juges! » des applaudissements et des sifflets retentirent, et le tumulte devint tel que l'on fit évacuer la salle. Barré, Radet et Desfontaines furent arrêtés. Il n'y avait qu'un pas de la prison à la mort. Ces auteurs se hâtèrent de sacrifier aux circonstances et de faire des pièces et des couplets patriotiques qui leur sauvèrent la vie.

Le théâtre du Vaudeville, dont la marotte se changeait quelquefois en férule, vit souvent se renouveler des scènes d'opposition. Léger, dans sa pièce de l'Auteur d'un moment, avait dirigé un couplet contre Chénier, auteur de Charles IX. Les uns demandèrent bis, les autres s'y opposèrent. On força l'auteur à brûler sa pièce sur le théâtre.

Plus tard, sous le Directoire, dans une pièce intitulée: Ne pas croire ce qu'on voit, un couplet dans lequel on crut voir une allusion aux puissants du jour fit fermer le théâtre pendant quelque temps.

Après la période révolutionnaire,

le vaudeville reprit toute sa gaieté et son esprit de bon aloi; on y vit un genre de pièces ignoré jusqu'alors, c'est ce qu'on a appelé les pièces de galerie. Le Vaudeville passa successivement en revue mattre Adam, Molière, Scarron, Théophile, J. J. Rousseau, Voltaire, Frédérie, Chaulieu, Boursault, madame Deshoulières, Gessner, l'Arioste, Florian, Gentil-Bernard. Un succès aussi brillant qu'estimable couronna Monsieur Guillaume, nom supposé sous lequel on représenta le vénérable et infortuné Lamoignon de Malesherbes.

En même temps, le Vaudeville saisissait toutes les circonstances, et aucun événement, aucune mode, rien de ce qui prêtait au ridicule ou à la critique n'échappait à ses malins couplets.

A cette époque, le troupeau des auteurs de vaudevilles s'augmenta d'Armand Gouffé, Georges Duval, Dieulafoi, Gersin, Tournay, Dupaty, du Mersan, Chazet, Vieillard, Sewrin, Joseph Pain et Bouilly; ces deux derniers attirèrent la foule avec le succès extraordinaire qu'obtint leur Fanchon la viel louse, sous les traits charmants de madame Belmont.

Nous ne saurions citer les noms de tous les auteurs, ni les titres de toutes les pièces qui enrichirent le piquant répertoire du Vaudeville pendant vingt ans. Ce répertoire amusant, spirituel et varié, plaisait par son ensemble; cependant quelques pièces eurent la vogue, entre autres la Revue de l'an VI, la Soirée de deux prisonniers, la Leçon de botanique, les quatre Henri, Amour et mystère, Lantara, le Paurre Diable, les deux Edmond, la Belle au bois dormant, Gaspard l'Avisé. Joïy était alors le comique en réputation du Vaudeville.

Une troisième phase fit connaître de jeunes auteurs qui suivirent les traces de leurs prédécesseurs et qui remplacèrent ceux que le temps moissonnait ou qui survivaient à leurs succès. Ce furent Désaugiers, Dubois, Rougemont, Francis, Moreau, Théaulon,

Dartois, Mélesville, Bayard, et enfin Scribe, qui commença au Vaudeville sa brillante carrière dramatique par la Visite à Bedlam, une Nuit de la garde nationale, la Somnambule et le comte Ory.

Mais bientôt des théâtres s'élevèrent: la concurrence s'établit. La plus dangereuse fut celle du Gymnase. Barré, devenu vieux, abdiqua, et le Vaudeville passa successivement dans les mains de Désaugiers, Bérard, de Guerchy, Bernard-Léon et Arago. Sous ce dernier directeur, le genre changea; la Régence et Louis XV devinrent à la mode; le Vaudeville se jeta en même temps dans le marivaudage et dans le drame. On y vit même des reines et des cardinaux. Puis les courtisanes eurent leur vogue, et arrivèrent Marion de Lorme, Marie Mignot, la Camargo et la Dubarry, avec MM. Ancelot, Lockroi, Paul Duport.

Les flonflons étaient vieux. Les re frains joyeux, les couplets villageois, les épigrammes piquantes cédèrent la

place aux grands airs, aux morceaux "à prétention.

Cependant Arnal, qui remplacait Joly, avait conservé le privilége de faire rire, et gardait encore quelques traditions de l'ancien vaudeville, grâce aux pièces amusantes de MM. Dupaty, Duvert et Varin, dans lesquelles il était merveilleusement secondé par Lepeintre jeune.

Un incendie, arrivé en 1836, détruisit cette bonbonnière, cette boîte à l'esprit, dont le petit cadre convenait si bien au genrè du Vaudeville. Il fallut chercher un asile ailleurs. On sait que c'est maintenant sur la place de la Bourse, dans la salle construite pour le théâtre des Nouveautés, que le Vaudeville a fait élection de domicile. Là il fut dirigé quelque temps par M. Trubert, qui n'y réussit pas.

A sa direction peu heureuse succéda celle de M. Ancelot, plus homme d'esprit qu'administrateur. Il est aujourd'hui remplacé par M. Cogniard. Il y a trop peu de temps que ce directeur s'est mis à la tête de ce théatre pour que. l'on sache s'il sera plus habile que ses prédécesseurs, et s'il rendra au Vaudeville sa couleur primitive et ce parfum d'esprit et de bon goût qui en a fait longtemps le théâtre privilégié de la

bonne compagnie.

Ce qui faisait le charme du Vaudeville, c'était le mélange des airs simples et joyeux, des naïfs ponts-neufs et des airs les plus jolis des opéras-comiques qui, bien adaptés aux paroles, leur donnaient de la valeur, et dont les refrains bien choisis leur donnaient de l'esprit. Ces airs connus aidaient le public à retenir les couplets qu'il fredonnait gaiement en sortant du spectacle. Quelques-uns étaient composés exprès et devenaient populaires, comme ceux de Chardini et de Wecht, qui furent les deux premiers chefs d'orchestre du Vaudeville. Mais celui qui en a composé le plus et dont les gracieuses mélodies ont eu le plus de succès et se répètent encore, c'est Doche, qui a composé plus de quatre cents airs, tous jolis et spirituels, qu'il a réunis dans le recueil intitulé: la Musette du Vaudeville. Doche, que l'on a justement surnommé le Grétry du Vaudeville, est mort en 1825. Son fils, qui lui a succédé, a hérité de son talent.

### Théâtres des Variétés, des Troubadours, du Gymnase, du Palais-Royal.

Le vaudeville avait eu un théâtre spécial, ce genre avait eu du succès; tous les autres théâtres s'en emparèrent, et l'un de ceux qui l'exploitèrent des premiers fut le théâtre de la Cité Variétés. Une partie de la troupe passa vers 1798 au théâtre de mademoiselle Montansier au Palais-Royal. Le fameux Brunet était du nombre; il fut bientôt rejoint par Tiercelin, Bosquier, Gavaudan et quelques autres. Ces acteurs

avaient fait partie de la troupe rivale du Vaudeville, que l'auteur-acteur Léger avait réunie pour fonder le Théatre des Troubadours. Ces troubadours avaient débuté au théâtre Molière le 4 mai 1799; ils passèrent à la salle Louvois le ler août de la même année, et cesserent d'exister vers le commencement de 1801. C'est de cette époque que date la vogue extraordinaire du théâtre des Variétés qui, après avoir été l'émule de celui du Vaudeville, fut bientôt son égal et le surpassa souvent. Son genre plus varié, sa gaieté un peu plus hasardée, le mélange des pièces gracieuses, houffonnes, grivoises, poissardes, attirèrent la foule, et beaucoup d'auteurs désertèrent la rue de Chartres, où quelquefois le vaudeville pinçait sans rire, pour venir s'enrégimenter dans la nouvelle salle des Variétés, qui venait de s'élever sur le boulevard des Panoramas. Des vandevilles aussi amusants que spirituels sortirent de la plume de Désaugiers, Francis, Georges Duval,

Rougemont, du Mersan, Martainville, Merle, Brazier, Sewrin, Chazet. Plus tard, on vit se joindre à leurs noms œux de Dartois, Théaulon, Mélesville, Scribe. Mais ces deux derniers allèrent en 1820 fonder une nouvelle rivalité au Vaudeville, en élevant avec M. Poirson le théâtre du Gymnase.

C'était déjà beaucoup que trois théâtres du même genre, ce qui n'empêcha pas, après la révolution de juillet 1830, qu'on ne laissât établir dans l'ancienne salle des Variétés-Montansier le théâtre du Palais-Royal.

Dieu sait la consommation de couplets qui se fait tous les ans dans ces quatre théâtres, sans compter le nombre de ceux qui se fabriquent journellement pour les théâtres de la Gatté, des Folies-Dramatiques, des Délassements, du Petit-Lazzari, de Bcaumarchais et même des Funambules, où malheureusement on chante aussi. Il faut que la mine soit inépuisable pour fournir à une si prodigieus exploitation

#### Vive Henri IV.

Cette chanson fut composée par Collé pour sa comédie de la Partie de chasse de Henri IV. Le premier couplet est plus ancien et date, à ce qu'on croit, du temps de ce prince.

Le second couplet fut ajouté lorsque Louis XVI permit de représenter à Paris cette pièce, que sous Louis XV on n'avait jouée qu'en province.

L'air est celui des Tricotets, que l'on appelait aussi le Pas de Henri IV, parce

qu'il se plaisait à le danser. Cet air fut proscrit pendant la Révo-

lution; la Restauration le remit en faveur, et il remplaça la Carmagnole et Ca ira.

En France toutes les époques ont été signalées par des chansons.

Vive Henri Quatre! Vive ce roi vaillant! Ce diable à quatre A le triple talent De boire et de battre, Et d'être un vert galant.

Chantons l'antienne Qu'on chant'ra dans mille ans : Que Dieu maintienne En paix ses descendants, Jusqu'à ce qu'on prenne La lune avec les dents.

J'aimons les filles, Et j'aimons le bon vin. De nos bons drilles Voilà tout le refrain. Oui, j'aimons les filles, Et j'aimons le bon vin.

Moins de soudrilles Eussent troublé le sein De nos familles, Si l'ligueux plus humain Eût aimé les filles, Eût aimé le bon vin.

# Couplets de Pauline, ou la Fille naturelle.

TOUT POUR DEUX.

Air: Il faut quitter ce que j'adore (du Jockey).

Si Pauline est dans l'indigence,
Moi, grâce au ciel, j'ai de l'argen.
Pour une honnête et douce aisance
Mon avoir sera suffisant.
A la compagne de sa vie
On doit offrir un sort beureux.
Ah! quand on prend femme jolie,
Il faut avoir du bien pour deux.

Loin d'elle je prétends sans cesse Chasser le chagrin, le souci; Et si parfois de la tristesse Elle éprouve le sombre ennui J'égayerai ma douce amie . Car moi je suis toujours joyeux. Ah! quand on prend femme jolie Il faut de la gaité pour deux.

Pauline, au printemps de son âge. A peine touche à ses quinze ans.

#### POPULAIRES.

Les travaux, les soins du ménage, Pour elle seront fatigants. Mais j'aiderai ma douce amie : Je me sens fort et courageux. Ah! quand on prend femme jolie, Il faut de la santé pour deux.

RADET.

# Couplets de la Petite Nanette.

## LA RECONNAISSANCE.

Vous qui de prêcher la raison Avez contracté l'habitude, Parmi les vices du bon ton Vous oubliez l'ingratitude. Combien de gens n'a-t-on pas vus. Aux jouss nébuleux de la France, Dénigrer toutes les vertus Et surtout la reconnaissance?

Dans ce beau siècle, où l'on a mis Les mots à la place des choses, Où d'infaillibles beaux esprits Prennent les effets pour les causes, On parle tant d'humanité, On vante tant la bienfaisance... Eh! messieurs, ayez la bonté D'y joindre la reconnaissance.

L'ami dont le cœur généreux Me fait partager son aisance, Sur mes destins moins malheureux Versa plus d'une jouissance. Il double le bien qu'il me fait En me tirant de l'indigence: Je jouis d'abord du bienfait, Et puis de ma reconnaissance.

Paroles et musique du Cousin Jacques.

#### Vaudeville de la Soirée des Boulevards

Je veux, au bout d'une campagne, Me voir déjà joil garçon; Des héros que l'on accompagne On saisit l'air, on prend le ton: Des ennemis, ainsi qu'des belles On est vainqueur en l's'imitant. Et r'li, et r'lan, On prend d'assaut les citadelles.

Relan tamplan, tambour battant.

Braves garçons que l'honneur mène, Prenez parti dans Orléans; Not' coronel, grand capitaine, Est le patron des bons vivants : Dam' il fallait le voir en plaine Où le danger était l'plus grand.

Et r'li, et r'lan, Lui seul en vaut une douzaine, Relan tamplan, tambour battant.

Nos officiers dans la bataille
Sont pêle-mêle avec nous tous:
Il n'on est point qui ne nous vaille,
Et les premiers ils sont aux coups.
Un général, fût-il un prince,
Des grenadiers se met au rang,
Et r'li, et r'lan,

Et r'li, et r'lan, Fond sur l's'ennemis et vous les rince, Relan tamplan, tambour battant.

Vaillant et fier sans arrogance, Et respecter ses ennemis; Brutal pour qui fait résistance, Honnète à ceux qui sont soumis; Servir le roi, servir les dames : Voilà l'esprit du régiment. Et r'li, et r'lan.

Nos grenadiers sont bonnes lames, Et vont toujours tambour battant. Et r'li, et-r'lan, Droit à l'honneur j'allons ensemble, Relan tamplan, tambour battant.

La jeune Agnès devint ma femme; J'étais le maître à la maison. Au bout d'un mois, changeant degamme, Elle fut pire qu'un dragon. Pauvres époux, voyez ma peine: Si je m'échappe un seul instant,

Et r'li, et r'lan, Relan tampian elle me mène, Relan tampian, tambour battant.

Quand un mari fait bon ménage, Que de sa femme il est l'amant, Frauder ses droits est un outrage Que l'on excuse rarement. S'il va courir la pretantaine, Ne peut on pas en faire autant? Et r'li, et r'lan, Relan tamplan on vous le mène.

Relan tamplan, tambour battant.

FAVART.

#### Bomance de Fanchon la Vielleuse.

Aux montagnes de la Savoie Je naquis de pauvres perents; Voilà qu'à Paris l'on m'envoie, Car nous étions beaucoup d'enfants. Je n'apportais, hélas! en France, Que mes chansons, quinze ans, ma vielle et [l'espérance.

En pleurant, dans chaque village Fanchon allait tendant la main. \*Pauvre petite, ah! quel dommage! Que n'étais-je sur ton chemin, Lorsque tu n'apportais en France Que tes chansons, quinze ans, ta vielle e [l'espérance

Quinze ans, et sans ressource aucune, Que l'on éveille de soupçons: Cependant j'ai fait ma fortune, Et n'ai donné que mes chansons. Fillette sage, apporte en France
Tes chansons, tes quinze ans, ta vielle et
[l'espérance.

Paroles de Bouilly et J. Pain, musique de Doche.

#### Couplets de Fanchon la Vielleuse.

Lise épouse l'béau Gernance. L'jeune époux a d'la naissance, La bell' Lise n'en a pas; Mais elle a beaucoup d'appas. En vain l'orgueil en murmure, L' mari se moque d'tout ça. L'amour, ainsi qu'la nature, N' connait pas ces distanc's-là.

Jupin, grand épouseux d'belles, S'mariait à des mortelles; Pour contracter c'bel hymen, Ell's n'avaient pas d' parchemin. A sa gentille future L' dieu n' demandait pas tout ça. L'amour, ainsi qu' la nature, N' connait pas ces distanc's-là. Quand Vénus sortit de l'onde . Elle vint tout' nue au monde : Elle n'était pas d'qualité: Mais elle avait d'la beauté. Chacun, voyant sa figure, S' dit : Noblesse n' vaut pas ça. L'amour, ainsi qu' la nature, N' connaît pas ces distanc's-là.

Paroles de PAIN et BOUILLY, musique de Doche.

## Couplets du Petit Courrier.

Le premier pas se fait sans qu'on y pense : Craint-on jamais ce qu'on ne prévoit pas? Heureux celui dont la douce éloquence, En badinant, fait faire à l'innocence Le premier pas! his.

Au premier pas un bonheur qu'on ignore Sait à nos cœurs présenter fant d'appas, Ou'à son déclin, regrettant son aurore,

Femme souvent veut qu'on la croie encore Au premier pas.

bis.

Le premier pas rarement inquiète Jeune beauté qu'amour prend dans ses lacs: Mais sur la route où le fripon la guette, Plus elle avance et plus elle regrette Le premier pas. bis.

Paroles de BOUILLY et MOREAU, musique de DOCHE.

# Notice sur Désaugiers.

Marie-Antoine Désaugiers naquit à Fréjus en 1772. Son père, musicien distingué, a composé plusieurs opéras qui dans le temps obtinrent du succès, et entre autres airs qui sont restés vaudevilles, ceux des Jumeaux de Bergame de Florian. Le jeune Désaugiers reçut une bonne éducation, et dès sa grande jeunesse, il cultiva la poésie. Les Almanachs des Muses de 1791 et de 1793 contiennent de lui des pièces où se révèle déjà le sentiment poétique qui s'est fait sentir dans toutes ses chansons. Il avait vingt ans lorsqu'il donna sa première pièce au théâtre des Jeunes Armière pièce au théâtre des Jeunes Armières pièces au théâtre des Jeunes Armières pièce





tistes. Peu après il s'embarqua pour Saint-Domingue, et se trouva dans cette ile au moment où l'insurrection des noirs venait d'éclater. Il combattit ontre eux, tomba entre leurs mains, et il allait être fusillé lorsqu'un accès de générosité de la part de ces barbares hi sauva la vie. Il raconte lui-même ans la préface du premier recueil de s chansons comment la gaieté le souint dans les circonstances les plus péables, et même au moment où, les yeux couverts d'un bandeau, il allait recevoir le coup fatal. Cette gaieté, dont Disaugiers eut toujours l'apparence, chit plutôt dans son tempérament que dens son caractère, dont le fond était mlancolique. Épanouie dans la société, on ame était rêveuse dans la solitude. fil a fait des chansons bouffonnes et achiques, il a fait aussi des romances ui respirent la sensibilité et une grâce uchante.

De retour en France vers 1797, il se livra tout entier au goût du théâtre et travailla pour les petits spectacles, où l'on retirait de ses pièces un gain bien léger, à cette époque où les théâtres supérieurs offraient eux-mêmes aux auteurs d'assez faibles ressources. Il voya gea avec quelques amis, et leur bourse légère ayant été bientôt épuisée, ils se firent acteurs de circonstance; mais leur talent ne répondant pas à leur bonne volonté, ils furent obligés de fuir la scène ingrate qui, ne les nourrissait pas, et laissèrent jusqu'à leurs vêtements pour gage.

Ce ne fut que vers 1805, à l'âge de trente-trois ans, que la réputation de Désaugiers commença par quelques jo lies pièces aux théâtres du Vaudeville e des Variétés, et bientôt après par si chanson de Monsieur et madame Denis e son pot pourri de la Vestale.

En 1806, la société du Caveau mo derne, qui venait d'être fondée, lu donna lieu d'exercer sa verve chan sonnière; il ne tarda pas à en êtr nommé président, et en effet, personn ne pouvait lui disputer le sceptre de le chanson. On a quelquefois pu l'égaler, mais jamais le surpasser.

Pendant vingt ans, Désaugiers marcha de succès en succès, non-seulement au théâtre, mais dans le monde. Il était partout reçu, accueilli, fêté ses jours s'écoulaient dans la joie; on l'applaudissait dans les salons, dans les banquets, où ses chansons, chantées par lui, avaient un double attrait, car il les chantait aussi bien qu'il les faisait.

En 1815, les événements politiques amenèrent la dissolution de la socicué chantante du Caveau moderne, et le président changea de trône : il devint directeur du théâtre du Vaudeville; il quitta cette direction au bout d'une dizaine d'années, la reprit encore, mais Désaugiers n'économisait ni ses forces ni son esprit; il abrégea sa carrière en la remplissant trop. Il n'avait que cinquante-cinq ans lorsque sa santé ro buste chancela sous les rudes assauts qu'il lui faisait soutenir. Un lit de dou-

leurs fut le dernier asile de sa gaieté. L'esprit lutta en vain contre le corps épuisé; il fit en riant son épitaphe, et ses amis la lurent en pleurant:

Ci-git, hélas, sous cette pierre, Un bon vivant mort de la pierre. Passant, que tu sois Paul ou Pierre, Ne va pas lui jeter la pierre.

Le 9 août 1827, Désaugiers ne chantait plus.

## Chanson du Départ pour Saint-Malo.

Air breton.

Rien n'était si joli qu''Adèle,
Qui, grâce à Lucus,
Arrivait à grands pas
A l'âge où l'amour dit tout bas :
Amusez-vous,
Belle aux yeux doux,
Amusez-vous,
Trémoussez-vous

#### POPULAIRES.

Amusez-vous, belle; Amusez-vous, Ne craignez rien, Trémoussez-vous bien.

Un jour Lucas surprit Adèle Au fond d'un p'tit bois , Où l'dròle en tapinois Lui chanta pour la premièr' fois : Amusez-vous , etc.

Ce r'frain amusa tant Adèle Qu'avant de s'quitter, Sans pouvoir s'arrêter, Elle et Lucas n'fir'nt que chanter : Amusez-vous, etc.

Mais un jour que sur l'herb' nouvelle
Adèl' chantait ça,
Un gros loup la croqua...
Fillettes, d'après c'te l'çon-là,
Mélez-vous
D'ee r'frain si doux:
Amusez-vous,
Trémoussez-vous,
Amusez-vous, belle;
Amusez-vous,
Ne craignez rien,
Trémoussez-vous bien.

DÉSAUGIERS 34

#### Vaudeville de M. Dumollet.

LE DÉPART POUR SAINT-MALO.

Bon voyage,
Cher Dumollet,
A Saint-Malo débarquez sans naufrage.
Bon voyage,
Cher Dumollet,
Et revenez si le pays vous plait.

l'eut-être un jour une femme charmante Vous rendra père aussi vite qu'époux; Tâchez c'te fois qu'personn' ne vous dé-[mente Quand vous direz que l'enfant est à vous.

Bon voyage, etc.

Si vous venez revoir la capitale, Méfiez-vous des voleurs, des amis, Des billets doux, des coups, de la cabaleles pistolets et des torticolis.

Bon voyage, etc.

#### Dumollet.

Allez au diable! et vous et votre ville, Où j'ai souffert mille et mille tourments.

# Au public.

Il vous serait cependant bien facile De m'y fixer, messieurs, encor longtemps. Pour vous plaire je suis tout prêt A rétablir ici mon domicile. Faites connaître à Dumollet S'il doit rester ou faire son paquet.

DÉSAUGIERS.

### Couplet d'Une Nuit de la Garde nationale.

Je pars;
Déjà de toutes parts
La nuit sur nos remparts
Étend son ombre
Sombre;
Chez vous,
Dormez, époux jaloux,
Dormez, tuteurs, pour vous

La patrouille Se mouille.

Au bal
Court un original,
Qui, d'un faux pas fatal
Redoutant l'infortune,
Marche d'un air contraint,
S'éclabouse... et se plaint
D'un réverbère éteint
Qui comptait sur la lune.

Un luron
Que l'instinct gouverne
A défaut de sa raison,
Va frapper à chaque taverne,
Les prenant pour sa maison.

l'examine
Cette mine,
Qu'enlumine
Un rouge bord,
Quand au poste
Qui l'accoste,
Il riposte:
Verse encor.

Je vois Revenir un bourgeois Qui , charmé de sa voix , Sort gaiment du parterre; Il chante et, plus content qu'un dieu,
Il écorche avec feu
Un air de Boyeldieu.
Plus loin,
Près du discret cousin,
En modeste sapin
Rentre la financière,
Quand sa couturière
Sort de Tivoli
Dans le galant wiski
Que prêta son mari
A mes yeux s'ouvre une fenêtre
Que lorgnait un amateur;
Mais je crois le reconnaitre,
Et ce n'est point un voleur.

Je m'efface Pour qu'on fasse Volte-face A l'instant; Car la belle, Peu cruelle, Etait celle Du sergent.

Jugeant,
En chef intelligent,
Que rien n'était urgent
Quand la ville
Est tranquille,

Je rentre, et voici, général, Le récit littéral Que fait lé caporal.

SCRIBE.

### Notice sur Brazier.

Nicolas Brazier, né en 1783, se ressentit, comme tous les jeunes gens de son époque, de l'interruption des bonnes études, et ce ne fut que plus tard qu'il chercha à réparer ce qui avait manqué à son éducation première. Une vocation irrésistible fit de lui un chansonnier. Il n'avait pas vingt ans lorsqu'il chercha à marcher sur les traces des Collé, des Panard, des Laujon. Il fut encouragé dans ses premiers essais par Armand Gouffé, et il alla bientôt s'asseoir au Caveau moderne, dont il a été un des membres les plus remarquables. Il était impossible que le goût de la chanson ne lui inspirât pas le désir de faire





chanter ses couplets sur le théâtre : aussi s'essaya-t-il dans les petits spectacles des boulevards, en s'associant à des auteurs qui avaient peut-être plus que lui le sentiment dramatique, mais qui n'avaient pas cette verve chansonnière, cette facilité du couplet, qui ont toujours été son caractère distinctif. Son goût se forma, et bientôt il prit sa place parmi les auteurs qui se faisaient remarquer au théâtre du Vaudeville et à celui des Variétés, à cette époque où les couplets étaient pour beaucoup dans les succès qu'on y obtenait. Brazier a fait sa part dans plus de deux cents pièces, avec Désaugiers, Rougemont, Carmouche, Mélesville, Merle. Le collaborateur auquel il a été le plus fidèle est du Mersan, avec qui il a fait soixante vaudevilles dont la plupart ont en de grands succès, et parmi lesquels on compte les Cuisinières, les Bonnes d'Enfants, les Ouvriers, le Soldat laboureur, les Brioches à la mode, Monsieur Caquard, etc.

Il faut défendre Brazier d'un re proche d'ignorance dont on s'est plu à le stigmatiser. Il n'était pas savant, il l'avouait lui-même et le disait peutêtre trop; mais quelque peu d'études qu'il eût fait, il savait un peu plus de latin que n'en savent quelques vaudevillistes d'aujourd'hui. Cela n'ôtait rien à son esprit, à sa gaieté. Boursault, qui ne savait pas le latin, n'en a pas moins fait de très-jolies comédies : et Béranger, qui dit lui-même qu'il ne l'a jamais su, est un de nos premiers poëtes. Brazier, si gai dans ses poésies, si entraînant dans ses couplets, qu'il chantait comme Désaugiers, était dans ses relations sociales d'une simplicité, d'une bonhomie remarquables, et souvent distrait au point d'oublier le monde dont il était entouré pour converser avec sa muse chantante.

Ce n'est pas tout que d'être homme d'esprit et aimable chansonnier; Brazier fut plus que cela : il fut homme de bien par excellence. Beaucoup de

personnes pensent qu'un vaudevilliste est un homme essentiellement frivole: on ignore communément que la vie privée ne ressemble pas toujours à celle des coulisses et des banquets joyeux, et que l'âme qui s'épanche en refrains spirituels et gais renferme des pensées profondes. C'est à l'amitié sincère, c'est aux relations de famille qu'il faut demander le secret de la vie intime, et celui qui a connu Brazier depuis sa plus grande jeunesse jusqu'à son dernier jour peut dire qu'il s'oublia toujours lui-même pour sa femme, ses enfants, ses frères, et qu'il remplit avec la plus stricte sévérité les devoirs qu'impose le sentiment d'une probité intacte.

Brazier a laissé quelques écrits lancés dans des recueils périodiques et une histoire l'égère et amusante des petits théâtres; mais son bagage le plus glorieux est le recueil de ses chansons, qui peut marcher immédiatement après ceux de Désaugiers et de Béranger.

Au commencement de 1838, Brazier

avait ressenti quelques atteintes du maqui devait l'emporter; il prévoyait le terme de sa vie, et dans ses entretiens familiers avec celui qui écrit ces lignes il en parlait avec une résignation phi losophique. S'il craignait de mourir, ce n'est pas qu'il estimât beaucoup la vie, c'est qu'il savait que la sienne pouvait être utile à ceux qu'il aimait. Il succomba à une maladie de foie le 22 août, âgé seulement de cinquantecinq ans, au même âge que Désaugiers.

## Le Départ du Grenadier.

CHANSON DE LA PIÈCE DES CUISINIÈRES.

Guernadier, que tu m'affliges En m'apprenant ton départ. Va dire à ton capitaine Qu'il te laisse en nos cantons, Que je serai bien aise, Contente, ravie, De t'y voir en garnison. Ma Fanchon, sois-en ben sûre, Je ne t'oubliera jamais; C'est ton amant qui te l'jure, Et crois bien qu'il n'aura pas Le cœur assez coupable, Perfide, barbare, D'oublier tous tes attraits.

Guernadier, puisque tu quittes
Ta Fanchon, ta bonne amie;
Tiens, voilà quatre chemises,
Cinq mouchoirs, un'pair' de bas: .
Sois-moi toujours fidèle,
Constant, sincère,
Je ne t'oublierai jamais.

DU MERSAN et BRAZIER.

### Le Betour du Conscrit.

CHANSON DE LA PIECE DU SOLDAT LABOUREUR.

« Ah! que je suis donc chagrinée Que mon amant s'est engagé! Je pleure tous les soirs, Que je peux pas savoir Quand je vas le revoir.

#### CHANSONS

Y a deux ans qu'il est parti, Avec son beau fusil, Pour tuer les ennemis.

— Ah! bah! la bell' ne pleurez pu,
Que votre amant est revenu.

— J'vous r'connais; en partant,
Vous étiez paysan,
A présent, changementi
Comm' tu es-t-habillé!
Te voilà retapé
Comme un vrai grenadier.

— François', ma mignon', mon tendron, Je réviens pour fair' la moisson. Je suis un beau guerrier Qui n'a pas déscrté; Je viens pour t'épouser. François', ma mi', mon cœur, Donne-moi tes faveurs, Je suis ton serviteur. »

DU MERSAN et BRAZIER.

## Couplets du Soldat laboureur.

Air : Ce magistrat irréprochable.

Au beau pays qui m'a vu naître Utile jusqu'au dernier jour, Apprenez que Francœur veut être Soldat, laboureur tour à tour. Les champs qui nourrissent ma mère, Je dois savoir, en bon Français, Les défendre pendant la guerre, Les labourer pendant la paix.

Air de ma Tante Aurore.

Je vais, par l'ordre de ma mère, Me méler à nos travailleurs, Mais; hélas! je ne serai guère Qu'un conscrit près des moissonneurs Combien de fois, dans une affaire, l'ai vu, mon cœur en gémissait, Le blé que l'on foulait à terre, Et la moisson qu'on écrasait!... Heureux qui peut, après la guerre, Réparer le mal qu'elle a fait!

DU MERSAN et BRAZIER.

# Couplets des Bonnes d'Enfants.

Air du Comte d'Erfort.

### MARGUERITE.

En attendant
Que j'rencontre un' personne
Qui soit honnête et qu'ait du sentiment,
Qu' pour le mariage à lui mon cœur se
[donne,
Monsieur Jean-Jean, il faut que je sois
En attendant. [bonne.

### JEAN-JEAN.

En attendant
Qu'un autre se présente,
D'vous fair l'amour je serais bien content.
Faut que j'écrive au pays, à ma tante;
Mais permettez, mamsell' que j'vous fré-En attendant. [quente.

DU MERSAN et BRAZIER.

## Chanson du Bempailleur

DANS LE CÔIN DE RUE.

En revenant de Versaille,
Un rempailleur rencontra
Un' fille de belle taille;
Lui dit: « Mettez vot' chais' là.
On vous la rempaille, paille, paile,
On vous la rempaillera.»

La chaise étant rempaillée, Lui dit: « Asseyez-vous là. » Mais la fil?, qu'était rusée, Répond: « Monsieur, ça m'l'us'ra. (— En vérité? petite mère. Eh bien...) On vous la rempaille, paille, On vous la rempaillera. »

Jeunes fill's, prenez vos aises
Quand l'occasion s'trouvera.
N'craignez pas d'user vos chaises;
Y aura toujours quéqu'un là...
(Et ce quelqu'un là, mes petites chattes
c'est moi,)

Qui vous les rempaille, paille, paille, Qui vous les rempaillera.

DU MERSAN of BRAZIER.

## Vaudeville du Coin de rue.

### LES AFFICHES.

Air : La petite Javotte.

#### BRINDAVOINE.

L'moindre effet qui nous manque:
Un s'rin qui s'fait chercher,
Un chien, un billet d'banque,
V'là c'qu'on fait afficher,
bl' oui, v'là c'qu'on fait afficher.
Mais, au coin d'chaque rue
Où l'on porte ses pas,
La probité perdue,
V'là c'qu'on n'affiche pas.

### JAVOTTE.

Pour se venger d'un' femme Dont il n'peut s'approcher, En enrageant dans l'âme, Un fat va l'afficher, Eh! oui, le fat va l'afficher Parlez-moi d'un compère Qui vous dirait tout has : « A dimanch', ma p'tit' mère , Et je n' t'affich'rai pas. »

#### JÉRÔME.

Des malins, à la ronde, `S'amusent à chercher
Des paquets sur tout l'monde
V'là c'qu'ils vont afficher,
Eh! oui, v'là c'qu'ils vont afficher.
Mais comme un jour ils doivent
Etr' payés d'leux éclats,
Les danses qu'ils reçoivent,
V'là c'qu'ils n'affichent pas.

#### MALASSIS.

Lorsqu'un' fill' se marie, Son åg', qu'ell' n'peut cacher, Aux portes d'la mairie, V'là c'qu'on fait afficher, Eh! oui, v'là c'qu'on fait afficher. Mais c'que souvent la belle Perd, en f'sant un faux pas, Pour marier la d'moiselle, V'là c' qu'on n'affiche pas.

### MARIOLLE.

Une pièce nouvelle Que l'on vient d'ébaucher,

#### CHANSONS

Dès l'matin, avec zèle, V'là c'qu'on fait afficher, Eh! oui, v'là c'qu'on fait afficher. Mais quand l'auteur succombe, Honteux, il dit tout bas: « Une pièce qui tombe, V'là c'qu'on n'raffiche pas, »

DU MERSAN et BRAZIER.

### Gentil Bernard.

### ROMANCE.

O Fontenay, qu'embellissent les roses, Avec transport toujours je te revois. Ici l'amour, de fleurs fraîches écloses, Me couronna pour la première fois.

Dans ma Claudine, attraits, douceur, sin-[plesse, Tout m'enivrait: j'étais fier de mon choix. Avec quel feu je peignais ma tendresse! Qu'on aime bien pour la première fois!

Depuis dix ans, ignorant sa retraite, De vingt beautés j'aj cru suivre les lois. Toujours on cherche, on désire, on re-[grette Ge qu'on aima pour la première fois.

> Paroles de I.E PRÉVOST D'IRAY et PHILIPPON LA MADELEINE, musique de DOCHE.

## Vaudeville des Trois Cousines.

LA BONNE AVENTURE.

Jeunes filles qui portez
Blonde chevelure,
L'amour vient de tous côtés
Rendre hommage à vos beautes.
La bonne aventure, ô gué!
La bonne aventure!

Longue souffrance, en aimant, Est chose bien dure, Mais lorsqu'un heureux amant Plait au premier compliment. La bonne aventure; ò gué! La bonne aventure:

Voir sans obstacle un ann, Bagatelle pure! Mais pour un amant chéri Tromper tuteur ou mari, La bonne aventure, ô gué! La bonne aventure!

Si l'Amour d'un trait malin Yous a fait blessure, Prenez-moi pour médecin Quelque joyeux boute-en-train. La bonne aventure, ô gué! La bonne aventure!

Suivons un penchant flatteur, Sans peur du murmure. Est-il plus grande douceur Que celle que donne au cœur La bonne aventure, ò gué!

DANCOURT.

## Ronde de la Marchande de Goujons.

C'est l'amour, l'amour, l'amour, Qui fait le monde A la ronde, Et chaque jour, à son tour Le monde fait l'amour.

Qui rend la femme plus docile, Et qui sait doubler ses attraits? Qui rend le plaisir plus facile? Qui fait excuser ses excès? Qui sait rendre sensibles Les grands dans leurs palais? Qui sait rendre accessibles Jusques aux sous-préfets?

C'est l'amour, l'amour, l'amour, etc.

Qui donne de l'âme aux poëtes, Et de la joie à nos lurons? Qui donne de l'esprit aux bêtes Et du courage aux plus poltrons? Qui donne des carrosses Aux tendrons de Paris? Et qui donne des bosses A beaucoup de maris?

C'est l'amour, l'amour, l'amour, etc.

Que fait une nouvelle artiste Qui veut s'assurer des amis? Que fait une jeune modiste Pour se mettre en vogue à Paris? Que font dans les coulisses Les banquiers, les docteurs?

#### CHANSONS

Et que font les actrices Avec certains auteurs?

550

C'est l'amour l'amour, l'amour, etc.

■ Sur les rochers les plus sauvages, Dans les palais, dans les vallons, Dans l'eau, dans l'air, dans les bocage Sous le chaume, dans les salons, Que font toutes les belles, Les amants, les époux? Que font les tourterelles Et même les coucous?

> C'est l'amour, l'amour, l'amour, Qui fait le monde A la ronde, Et chaque jour, à son tour, Le monde fait l'amour.

> > DARTOIS et FRANCIS d'ALLARDE.

#### Lantara.

Ah! que de chagrins dans ma vie! Combien de tribulations! Dans mon art en butte à l'envie! Trompé dans mes affections! Viens m'arracher à la misanthropie, Jus précieux, baume divin : Oni, c'est par toi, par toi seul que j'oublie Les torts affrenx du genre humain. bis.

A jeun je suis trop philosophe, Le monde me fait peine à voir, Je ne rêve que catastrophe, A mes yeux tout se peint en noir. bis Mais quand j'ai bu, tout change de figure : La riante couleur du vin Prête son charme à toute la nature, Et j'aime tout le genre humain. bis.

BARRE, RADET, DESFONTAINES et PICARD.

### Vaudeville du Pauvre Diable.

UN BIENFAIT N'EST JAMAIS PERDU.

Air du vaudeville de Haine aux femmes!

J'étais sans asile et sans pain, Dans la plus affreuse indigence, Femme sensible, à ma souffrance

Femme sensible, à ma souffrance A su mettre un terme soudain.

#### CHANSONS

Mon cœur lui paye avec usure Tout ce qu'au sien il était dù. Voilà comme dans la nature Un bienfait n'est jamais perdu.

#### FLORBELLE.

Depuis dix ans, le vieil Alain Était époux sans être père, Il accueille dans sa chaumière Le jeune Lucas, son voisin. Il le fête, il le considère; A sa femme Lucas a plu: Avant un an Alain est père... Un bienfait n'est jamais perdu.

#### REMEVILLE.

De l'enfant qui nous doit le jour Nos soins protégent l'existence, Et notre sage surveillance Sait lui garantir notre amour. Lorsqu'il grandit, tout nous assure Qu'il rendra ce qu'il a reçu. Voilà comme dans la nature Un bienfait n'est jamais perdu.

#### LA RAMÉE.

Avant d'en avoir une à lui, Paul courtisait la femme à Pierre. Il vient de prendre un' ménagère, Et Pierr' la courtise aujourd'hui. Ainsi, dans cette conjoncture, Chacun rend ce qu'il a reçu. Voilà comme dans la nature Un bienfait n'est jamais perdu.

#### HENRIETTE.

Si la critique, avec aigreur, Vient décourager le poête, Sa lyre alors devient muette, Il voit s'éteindre son ardeur. Mais si le public l'encourage, Bientôt son travail assidu Va produire un meilleur ouvrage. Un bienfait n'est jamais perdu.

Paroles ae Du Mersan et Rougemont musique de Doche.

## Couplets de la Jeune Mère.

En deux moitiés, dit-on, le sort A partagé notre existence; De ces deux moitiés, sans effort, L'autre a toujours la préférence. La femme est tout pour notre cœur, Et du ciel la bonté suprème, D'un époux mit tout le bonheur Dans l'autre moitié de lui-même.

Le ciel, chez l'homme, dans son jour, Fit briller l'esprit, la science, La valeur, quelquefois l'amour, Et de temps en temps la constance. Par un don qui charme encor plus, Pour embellir des nœuds suprêmes, Il plaça toutes les vertus Dans l'autre moitié de nous-mêmes.

Paroles de DUPATY, musique de DOCHE.

# Couplets des amours d'été.

Air de Saint-Onge.

### THÉRÈSE.

Avec les jeux dans le village, Quand le printemps fut de retour, Je méprisai le tendre hommage De tous les bergers d'alentour. Mais l'été me rend moins sauvage, Et je me demande à mon tour Ce qui m'enflamme davantage, De la saison ou de l'amour.

Tandis que je me mets en nage, En travaillant dans ce séjour, Mon cœur vole à l'autre rivage, Chez Guillot, qui me fait la cour. Mais ce qui m'ôte le courage, C'est que, sur le déclin du jour, Je vois la fin de mon ouvrage, Sans vojr la fin de mon amour.

A porter dans un seul voyage, Que mon panier me semble lourd!... Du moins, s'il passait un nuage, Le trajet semblerait plus court. Sous ces arbres du voisinage Évitons la chaleur du jour : Mais, hélas! il n'est pas d'ombrage Qui mette à l'abri de l'amour.

PIIS et BARRE.

### La Dot d'Auvergne.

Pour dot ma femme a cinq sous, Moi quatre, pas davantage! Pour monter notre mênage, Hélas! comment ferons-nous? - Cinq sous!... cinq sous!... Pour monter notre mênage, Fenime, comment ferons-nous?

Eh bien , nous achèterons
Un petit pot pour soupière;
Avec la même cuillère
Tous les deux nous mangerons.

Pour dot, etc.

Eh bien, nous vendrons de l'eau, Que l'on trouve à la rivière, Toi devant, et moi derrière, Nous pousserons le tonneau.

Pour dot, etc.

Si Dieu nous donn' des enfants, Quand nous n'aurions que des filles

557

Pourvu qu'elles soient gentilles, Nous leur dirons à vingt ans :

his.

Mes enfants, voilà cinq sous Pour monter votre ménage; Avec ça, quand on est sage, Toujours on trouve un époux. Cinq sous! cinq sous! Allez chercher un époux.

Musique de Loïsa Puget.

## Bonde de Newgate, ou les Voleurs de Londres.

Y a pus d'plaisir que d'peine, La briguedondaine, A s'voir mis sous l'scellé, La briguedondé.

Accourez à Newgate, Pour donner à vos maux Du r'pos; On n'y port' pas d'manchette, Mais on y fait jabots.

Y a pus d'plaisir, etc.

On yous donn' d'la bonn' soupe Et des bons zharicots

Tout chauds: Vot' viande on vous la coupe, D'peur d'user vos couteaux.

Y a pus d'plaisir, etc.

V'nez voir leux bell's ouvrages De paille et de cocos. C'qu'y a d'mieux, dans l's'étalages, Badauds: C'est qu'ils n'payent pas d'impôts.

! a pus d'plaisir, etc.

Ainsi qu'ces vins qu'on vante Et qu'on tient rassemblés Sous clés,

Pour qu'aucun d'vous n's'évente On vous a tous fic'lés.

Y a pus d'plaisir que d'peine, La briguedondaine, 4 s'voir mis sous l'scelle. La briguedondé.

Paroles de SAUVAGE

# Le Sous-Lieutenant.

#### CHANSON DE TABLE.

Un sous-lieut'nant accablé de besogne, Laissa sa femme un jour emboîter l' pas, Ell' partit seul' pour le bois de Boulogne, En emportant un dragon sous son bras... Drinn, drinn, drinn, drinn, drinn, Drinn, drinn, drinn, drinn, drinn,

D'un' tell' confianc' le dragon était digne: Pendant trois jours il fut très-empressé, Y en a qui dis'nt qu'ils pêchaient à la ligne, Moi je soutiens qu'ils ont herborisé... Drinn, drinn, etc.

Le sous-lieut'nant, le désespoir dans l'âme, Au bois d' Boulogne accourut tout inquiet:. Mais l' malheureux quand y r'trouva sa fem-Fut parfai'ment convaincu qu'il était...[me Orinn, drinn, etc.

Paroles de M. LÉON GOZLAN, musique de M. J. NARGEOT.

<sup>1</sup> La musique se trouve chez M. Bautik, éditeur, 16, passage des Panoramas, à Paris. — Le Lion empaillé, vaudeville en 1 acte, de M. Léon Goztan, en vente chez MM. Michel Lévy, frères, 1, rue Vivienne. Prix: 1 fr.

## Mon lit solitaire de célibataire.

Mon lit, mon lit, mon pauvre lit,

Mon lit solitaire
De célibataire,
Par qui je suis heureux la nuit (bis).

Sait-on pourquoi, pauvre poête,
Paime tant ce lit de noyer,
C'est qu'à lui seul, dans ma chambrette,
Il me tient lieu de mobilier.
Ma table et ma dernière chaise,
On a pu les prendre à loisir;
Mais, cher huissier, ne t'en déplaise,\*
Défense à toi de le saisir.
Mon lit, etc.

Le vent, à l'entour de ma chambre, A beau faire sa grosse voix, Sous mes rideaux, même en décembre Je me ris du marchand de bois. Oh! quand il neige ou quand il gêle, Quand sur mon lit, mon scul plafond, l'entends la pluie ou bien la grêle, Comme alors tu me sembles bon! Mon lit, etc.

#### POPULAIRES.

Si l'amitié plaint mes alarmes,
Toi tu me consoles bien mieux;
Le soir, pour arrêter mes larmes,
Doucement tu fermes mes yeux.
Pour la douleur le meilleur hôte,
Le seul abri, c'est le sommeil.
Et si je médite une faute,
La nuit tu me portes conseil.
Mon lit, etc.

Vers un but, vers une espérance, Lorsque j'ai couru vainement, Je m'endors avec confiance: Le bien vient, dit-on, en dormant. La fortune, je l'imagine, Viendra me prendre entre deux draps; En attendant mieux, qui dort dine, Et je lui dois plus d'un repas. Mon lit, etc.

L'hymen parfois fait ma chimère;
Oui, mais dans ce troisième ciel,
La lune rousse d'ordinaire
Succède à la lune de miel.
Après quelques mois de ménage,
Le mari, fronçant le sourcil,
Doit compter bien des jours d'orage,
Et dit tout bas où donc est-il?
Mon lit, etc.

### Les Girondins.

On a donné le nom de Girondins aux membres du parti modéré de l'ancienne Constituante, parce que les chefs de ce parti appartenaient au département de la Gironde.

Les Girondins étaient incontestablement l'élite de la représentation nationale, à raison de leur talent, de leur courage et de leur patriotisme éclairé. Hommes énergiques, ils voulaient la révolution et toutes ses conséquences; mais ils différaient des Montagnards sur les moyens d'obtenir ce résultat; ils avaient horreur du sang, et Marat répétant chaque jour dans son journal l'Ami du Peuple qu'il fallait abattre trois cent mille têtes pour consolider la liberté, n'était pour eux qu'une bête féroce, un fou furieux qu'il fallait à tout prix empêcher de nuire.

Entre les Girondins, qui voulaient éclairer et convaincre, et les Montagnards ou Jacobins, qui voulaient proscrire et égorger, l'issue de la lutte ne pouvait être douteuse: que peut la raison contre le sabre ou plutôt contre la guillotine, qui était alors l'ultima ratio de la Montagne?

Dans la séance du 2 juin 1793, la Convention décréta l'arrestation de trente-deux de ses membres, au nombre desquels sont tous les Girondins les plus influents. Plusieurs parvinrent à se soustraire à l'exécution de ce décret et tentèrent d'insurger quelques départements; mais la petite armée à la tête de laquelle ils s'étaient mis pour marcher contre la Convention fut battue près d'Évreux, et ses chefs furent dispersés ou pris.

Le 3 octobre, sur la proposition d'Amar, la Convention décrète la mise en accusation des chefs de la Gironde, qui, le 24 du même mois, comparaissent devant le tribunal révolutionnaire au nombre de vingt-un. C'étaient Antiboul, Gesterpt-Beauvais, Boileau, Brissot, Carrat, Ducos, Duchâtel, Laure-Duperret, Duprat, Sanchet, Boyer-Fonfrède, Gardien, Gensonné, Lacaze, Lasource, Lehardy, Mainvielle, Brulard-Sillery, Valazé, Vergniaud, Vigée.

Leur attitude est calme et noble, et ils entendent sans faiblir prononcer l'arrêt qui les envoie à l'échafaud. Sillery, qui marchait avec des béquilles, " les jette en s'écriant : « Je n'en ai plus « besoin : ce jour est le plus beau'de « ma vie! » Lasource se lève et dit en s'adressant aux juges : « Je meurs le « jour où le peuple a perdu la raison; « vous mourrez le jour où il l'aura re-« couvrée. » Valazé tombe aux pieds de ses amis, qui le relèvent : « Est-ce que « tu as peur? lui demande l'un d'eux. « - Moi, répondit-il, je meurs! » Il venait de s'enfoncer un poignard dans le cœur.

Dans la nuit qui suivit leur condamnation, ils firent un dernier repas pendant lequel tous montrèrent la plus grande liberté d'esprit; Vergniaud, qui portait du poison, le jeta, afin de mourir avec ses amis. A la suite de ce banquet funèbre, ils chantèrent jusqu'au jour des hymnes à la liberté, et ce fut en chantant qu'ils arrivèrent au pied de l'échafaud. La, tous se donnerent le baiser de paix et d'adieu. Sillery monta le premier, salua le peuple, et sans pâlir, il se coucha sur la planche. Le couteau remonta vingt fois vers le ciel et retomba vingt fois! Jamais l'échafaud n'avait dévoré à la fois tant d'illustres victimes.

En 1847, inspirés par l'admirable histoire de ces grands citoyens, que venait de publier M. de Lamartine, MM. Alexandre Dumas et Maquet composèrent des strophes qui furent chantées sur le théâtre Historique, où elles obtinrent un immense succès. Ces strophes et surtout la musique sur laquelle elles étaient chantées, devinrent promptement populaires; elles furent le chant de guerre des combattants de Février, et peut-être est-ce à l'enthousiasme excité par elles que le peuple dut sa victoire.

Par la voix du canon d'alarme
La France appelle ses enfants:
Allons, dit le soldat: Aux armes!
C'est ma mère, je la défends.
Mourir pour la patrie! (bis)
C'est le sort le plus beau, le plus digne d'en[vie. (bis)

 Nous, amis, qui loin des batailles, Succombons dans l'obscurité, Vouons, du moins, nos funérailles
 A la France! à sa liberté!
 Mourir pour la patrie! (bis)
 C'est le sort le plus beau, le plus digne d'en-(vie. (bis)

Frères, pour une cause sainte,

Quand chacun de nous est martyr,
Ne proférons pas une plainte,
La France un jour doit nous bénir.
Mourir pour la patrie! (bis)
C'est le sort le plus beau, le plus digne d'en[vie. (bis)

Du créateur de la nature Bénissons encor la bonté, Nous plaindre serait une injure, Nous mourons pour la liberté, Mourir pour la patrie! (bis)

C'est le sort le plus beau, le plus digne d'en-[vie. (bis)

Paroles de MM. Alexandre Dumas et MAQUET, musique de M. A. VARNEY.

<sup>1</sup> Les deux premiers couplets seulement sont de MM. Alexandre Dumas et Maquet, et extraits de lapièce: Le Chevalier de Maison-Rouge, en vento ches MM. Micual Lavr frères, rue Vivienne, 1. Prix: 1 fr.

### Le Chant des Ouvriers.

Il est difficile de juger ses contemporains et de choisir parmi ceux qui prétendent à la lyre ceux qui peuvent-ses survivre à eux-même. En ce temps de suffrage universel, il n'est plus permis de s'en rapporter à un autre jugement qu'à celui du plus grand nombre, et l'auteur des Bœufs et du Chant des Ouvriers nous est naturellement venu à l'esprit.

Pierre Dupont a fait des chansons et de la musique sans le savoir; ses chants deviennent populaires, son tour viendra d'être jugé, classé, étiqueté, en attendant on le chante. Nous nous faisons un plaisir de communiquer à nos lecteurs celle de ses œuvres qui, dans ce temps de commotion, a une signification plus expressive; nous pouvons affirmer que le Chant des Ouvriers était fait longtemps avant février 1848, et qu'il a même séjourne dans nos cartons d'éditeur avant d'arriver à la popularité; quand on devance la circonstance, on peut espérer de lui survivre.

Nous dont la lampe, le matin, Au clairon du coq se rallume, Nous tous qu'un salaire incertain Ramène avant l'aube à l'enclume, Nous qui des bras, des pieds, des mains, De tout le corps luttons sans cesse, Sans abriter nos lendemains Contre le froid de la vieillesse.

Aimons-nous, et quand nous pouvons Nous unir pour boire à la ronde, Que le canon se taise ou gronde, Buvons (ter)

A l'indépendance du monde!

Nos bras, sans relàche tendus Aux flots jaloux, au sol avare, Ravissent leurs trésors perdus, Ce qui nourrit et ce qui pare : Perles, diamants et métaux, Fruit du coteau, grain de la plaine; Pauvres moutons, quels bons manteaux Il se tisse avec notre laine!

Aimons-nous, etc.

Quel fruit tirons-nous des labeurs Qui courbent nos maigres échines t Ou vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines, Nos Babels montent jusqu'au ciel, -La terre nous doit ses merveilles: Dès qu'elles ont fini le miel, Le maître chasse les abeilles.

Aimons-nous, etc.

Au fils chétif d'un étranger
Nos femmes tendent leurs mamelles,
Et lui, plus tard, croit déroger
En daignant s'asseoir auprès d'elles;
De nos jours, le droit du seigneur
Pèse sur nous plus despotique:
Nos filles vendent leur honneur
Aux derniers courtauds de boutique.

Aimons-nous, etc.

Mal vêtus, logés dans des trous, Sous les combles, dans les décembres, Nous vivons avec les hiboux, Et les larrons, amis des ombres : Cependant notre sang vermeil Coule impétueux dans nos veines ; Nous nous plairions au grand soleil, Et sous les rameaux verts des chênes.

Aimons-nous, etc.

A chaque fois que par torrents Notre sang coule sur le monde, C'est toujours pour quelques tyrans Que cette rosée est féconde: Ménageons-le dorénavant. L'amour est plus fort que la guerre; En attendant qu'un meilleur vent Souffle du ciel ou de la terre.

Aimons-nous, et quand nous pouvons Nous unir pour boire à la ronde, Que le canon se taise ou gronde, Buyons, (ter.) A l'indépendance du monde!

Paroles et musique de PIERRE DUPONT.

### Les Bœufs.

### CHANT RUSTIQUE.

l'ai deux grands bœufs dans mon étable,
Deux grands bœufs blancs marqués de
La charrue est en bois d'érable, (roux.
L'aiguillon en branche de houx.
C'est par leurs soins qu'on voit la plaine
Verte l'hiver, jaune l'été;
Ils gagnent dans une semaine
Plus d'argent qu'ils n'en ont coûté.

S'il me fallait les vendre,
 J'aimerais mieux me pendre;
 J'aime Jcanne ma femme,
 Fh! bien, j'aimerais mieux
 La voir mourir que voir mourir mes bœufs.

Les voyez-vous, les belles bêtes, Creuser profond et tracer droit, Bravant la pluie et les tempêtes, Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid? Lorsque je fais halte pour boire, Un brouillard sort de leurs naseaux, Et je vois sur leur corne noire Se poser les petits oiseaux. S'il me fallait, etc.

resolution, Google

lls sont forts comme un pressoir d'huile, lls sont plus doux que des moutons; Tous les ans on vient de la ville Les marchander dans nos cantons Pour les mener aux Tuileries, Au mardi-gras devant le roi, Et puis les vendre aux boucheries; Je ne veux pas, ils sont à moi.

S'il me fallait, etc. .

Quand notre fille sera grande,
Si le fils de notre régent
En mariage la demande,
Je lui proniets tout mon argent;
Mais si pour dot il veut qu'on donne
Les grands bœufs blancs marques de
Ma fille, laissons la couronne (roux,
Et ramenons les bœufs chez nous.

S'il me fallaît les vendre, J'aimerais mieux me pendre ; J'aime Jeanne ma femme, Eh! bien, j'aimerais mieux Lavoir mourir que voir mourir mes bœufs.

Paroles et musique de Pierre DEPONT.

i La musique se trouve à Paris, ches M. Pierr Baullé, éditeur, 18, passage des Panoramas.

## Le Petit Mari.

Mon père m'a donné un mari ; Mon Dieu! quel homme , Quel petit homme , Mon père m'a donné un mari , Mon Dieu! quel homme , Qu'il est petit!

D'une feuille on fit son habit; Mon Dieu! quel homme, , Quel petit homme. D'une feuille on fit son habit, Mon Dieu! quel homme, Ou'il est petit!

Le chat l'a pris pour un' souris, Mon Dieu! quel homme, Quel petit homme. Le chat l'a pris pour une souris, Mon Dieu! quel homme, Qu'il est petit!

Au chat! au chat! c'est mon mari; Mon Dieu! quel homme, 574

### CHANSONS

Quel petit homme.
Au chat! au chat! c'est mon mari,
Mon Dieu! quel homme,
Qu'il est petit!

Je le couchai dedans mon lit; Mon Dieu! quel homme, Quel pctit homme. Je le couchai dedans mon lit; Mon Dieu! quel homme, Qu'il est petit!

De mon lacet je le couvris; Mon Dieu! quel homme, Quel petit homme. De mon lacet je le convris, Mon Dieu! quel homme, Qu'il est petit!

Le feu à la paillasse a pris; Mon Dieu! quel homme, Quel petit homme. Le feu à la paillasse a pris, Mon Dieu! quel homme, Qu'il est petit!

Mon petit mari fut rôti;
Mon Dieu! quel homme,
Quel petit homme.
Mon petit mari fut rôti;

### POPULAIRES.

Mon Dieu! quel homme, Qu'il est petit!

Pour me consoler, je me dis : Mon Dieu! quel homme, Quel petit homme. Pour me consoler, je me dis : Mon Dieu! quel homme, Qu'il est petit!

## Il était un' Bergère.

Il était un' bergère, Eh! ron, ron, ron, petit patapon; Il était un' bergère, Qui gardait ses moutons, Ron, ron, Qui gardait ses moutons.

Elle fit un fromage,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Elle fit un fromage
Du lait de ses moutons,
Ron, ron,
Du lait de ses moutons.

Le chat qui la regarde, Et ron, ron, ron, petit patapon; Le chat qui la regarde, D'un petit air fripon, Ron, ron, D'un petit air fripon.

Si tu y mets la patte,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Si tu y mets la patte,
Tu auras du bâton,
Ron, ron,
Tu auras du bâton.

Il n'y mit pas la patte,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Il n'y mit pas la patte,
Il y mit le menton,
Ron, ron,
Il y mit le menton.

La bergère en colère, Et ron, ron, ron, petit patapon; La bergère en colère, Tua son p'it chaton, Ron, ron, Tua son p'it chaton.

Elle fut à confesse, Et ron, ron, ron, petit patapon; Elle fut à son confesse, Pour demander pardon,

### POPULAIRES.

Ron , ron , Pour demander pardon.

Mon père, je m'accuse Et ron, ron, ron, petit patapon; Mon père, je m'accuse D'avoir tué mon chaton, Ron, ron, D'avoir tué mon chaton.

Ma fill', pour pénitence, Et ren, ren, ren, petit patapon; Ma fill', pour pénitence, Nous nous embrasserons, Ron, ren, Nous nous embrasserons.

La pénitence est douce, Et ron, ron, ron, petit patapon; La pénitence est douce, Nous recommencerons, Ron, ron, Nous recommencerons,

# Compère Guilleri.

Il était un p'tit homme Qui s'app'lait Guilleri, Carabi; Il s'en fut à la chasse, A la chasse aux perdrix, Carabi, Toto Carabo. Marchand d' carabas, Compère Guilleri, Te lairas-tu (ter) mouri?

Il s'en fut à la chasse .
A la chasse aux perdrix ,
Carabi ;
Il monta sur un arbre
Pour voir ses chiens couri ,
Carabi ,
Toto carabo .
Marchand d'carabas ,
Compère Guilleri ,
Te lairas-tu (ler) mouri ?

Il monta sur un arbre Pour voir ses chiens couri, Carabi ;

La branche vint à rompre, Et Guilleri tombi,

Carabi,

Toto carabo.

Marchand d' carabas, Compère Guilleri,

Te lairas-tu (ter) mouri?

La branche vint à rompre Et Guilleri tombi,

Carabi,

Il se cassa la jambe, Et le bras se démit,

Carabi:

Toto carabo.

Marchand d' carabas, Compère Guilleri,

Te lairas-tu (ter) mouri?

Il se cassa la jambe, Et le bras se démit,

Carabi;

Les dam's de l'Hopital Sont arrivées au bruit.

Carabi,

Toto carabo,

Marchand d' carabas, Compère Guilleri,

Te lairas-tu (ter) mouri?

Les dam's de l'Hôpital
Sont arrivées au bruit,
Carabi;
L'une apporte un emplatre,
L'untre, de la charpi,
Carabi,
Toto carabo,
Marchand d' carabas,
Compère Guilleri,
Te lairas-tu (ter) mouri?

L'une apporte un emplatre, L'autre de la charpi, Carabi; On lui banda la jambe, Et le bras lui remit, Carabi, Toto carabo. Marchand d' carabas, Compère Guilleri, Te lairas-tu (ter) mouri?

On lui banda la jambe, Et le bras lui remit, Carabi; Pour remercier ces dames, Guilleri les embrassit, Carabi, Toto carabo, Marchand d'carabas. Compere Guilleri, Te lairas-tu (ter) mouri?

Pour remercier ces dames,
Guilleri les embrassait,
Carabi;
Ca prouv' que par les femmes
L'homme est toujours guéri,
Carabi,
Toto Carabo.
Marchand d' carabas,
Compère Guilleri,
Te lairas-tu (ler) mouri?

### Le Réveil-Matin.

Ma vieille tante Gribiche, En fermant les yeux, Ne laissa, n'étant pas riche, Rien de précieux. Hier, on fit le partage Du paevre butin, Et j'eus, ponr tout héritage, Son réveil-matin, Tin tin tin tin tin, Et j'eus pour tout héritage, Tin tin tin, "en révoil-matin.

Or, cette Sumaritaine
Vient mal à propos,
Il faut à ma soixantaine
Beaucoup de repos.
Pour que le sommeil m'abrège
Un triste chemin,
Voyons, à qui donnerai-je
Mon réveil-matin?
Tin tin tin tin tin,
Voyons à qui donnerai-je,
Tin tin tin,—Mon réveil-matin?

Ce petit clerc de notaire
Que je vois là-haut,
A, dit-en, beaucoup à faire,
C'est ce qui lui faut;
Mas il lorgne la voisine,
Brune à l'œil mutin,
Qui lui tient lieu, j'imagine,
De réveil-matin,
Th tin tin tin tin,
Qui lui tient lieu, j'imagine,
Tin tin tin,—De réveil-matin.

Ce monsieur qui n'a ni rentes Ni profession, Suit les modes délirantes
De la fashion;
Dans son logis que tapisse
Velours ou satin,
Les créanciers font l'office
De réveil-matin,
Tin tin t n tin tin tin,
Les créanciers font l'office,
Tin tin.—De réveil-matin.

Cet autre à l'œil de vipère
Qui loge au grenier,
N'est bon èpoux ni bon père;
Il est usurier.
Au jour, l'ècho me rejette
Un son argentin;
Cet homme a dans sa cassette
Son réveil-matin,
Tin tin tin tin tin,
Cet homme a dans sa cassette,
Tin tin tin,—Son réveil-matin,

Voici la douce Marie
Dont le père est mort;
La pauvre enfant pleure, prie,
Soupire et s'endort.
Orpheline, elle est sans armes
Contre le destin;
Ne donnons pas à ses larmes
Un réveil-matin,

Tin tin tin tin tin tin, Ne donnons pas à ses larmes, Tin tin tin,—Un réveil-matin.

Plus bas quelle joie éclate?
Bon, j'ai deviné,
L'heureux ménage d'Agathe
Compte un premier-né.
D.eu, quand il met sur la terre
L'ange ou le lutin,
Attache au cœur de la mère
Un réveil-matin,
Tin tin tin tin tin tin,
Attache au cœur de la mère,
Tin tin tin,—Un réveil-matin.

Triste ou gai, dans cette vie,
Chacun a le sien,
Et nul ici, je parie,
Ne voudrait du mien,
Si l'on me fait cette niche.
J'irai, c'est certain,
Rondre à ma taute Gribiche
Son révell-matin,
Tin tin tin tin tin tin,
Rendre à ma tante Gribiche,
Tin tin tin.—Son réveil-matin.
ELISA FLEURY.

La musique chez M. Colombier, éditeur, rue Vivienne.

### Les Fraises.

### RONDE.

Ah! qu'il fait donc bon, qu'il fait donc bon Cueillir la fraise,

Au bois de Bagneux,

Quand on est deux, quand on est deux!
Mais quand on est trois, quand on est trois,

Mam'zell' Thérèse, C'est bien ennuyeux,

Il vaut bien mieux N'être que deux!

Ah! qu'il fait donc bon, qu'il fait donc bon Cueillir la fraise,

Au bois de Bagneux, Quand on est deux, quand on est deux!

Ah! mam'zell', mam'zell', si vous vouliez Sans vous offenser (m'entendre,

Vous m' laisseriez prendre un baiser!... Pas d' ça, monsieur Blaise,

Ou vrai comm' je m'appelle Thérèse, J' vous dévisag'rais

Et ça nuirait à vos attraits. (tcr)

Ah! qu'il fait donc bon, etc.

Ah! mam'zell', mam'zell', comment vous ren-(dre moins sévere, J'ai des procédés :

Que faut-il faire? répondez!

— Parlez à ma mère,

Et menez-moi chez le notaire!

Un bon conjungo.

Un bon conjungo,
Puis nous chanterons en duo. (ter)

Ah! qu'il fait donc bon, etc.

Plus d'ambition! mais si... je m' tromp', il Dans ce p'tit logis, (m'en reste une: J' voudrais r'cevoir beaucoup d'amis! Pour moi quel plaisir! pour moi quelle bonne

Si je leur plaisais (fortune, Par mon zèle et par mes couplets! Oui, chaque soir j' leur offrirais Mes fruits, mes fleurs et mes couplets.

Ah!
Ah! qu'il fait donc bon, qu'il fait donc bon
Cueillir la fraise.

Au bois de Bagneux,

Quand on est deux, quand on est deux! Mais quand on est trois, quand on est trois, Mam'zell' Thérese.

Mam'zell' Therese,
C'est bien ennuyeux,
Il vaut bien mieux
N'être que deux!
Ah! qu'il fait donc bon, qu'il fait donc bon

### POPULAIRES.

Cueillir la fraise, Au bois de Bagneux, Quand on est deux, quand on est deux!

Extrait de la pièce intitulée le Bijou per du, opéra-comique en trois actes de MM. DE LEUVEN et DE FORGES, en vente, à Paris, chez MM. MIGHEL Lévy frères, éditeurs, 2 bis, rue Vivienne. Prix: 1 fr.

# Le Vigneron.

Et vinum lætificat cor hominis. Et que le vin réjouisse le cœur de l'homme.

P. S. C. III, V. 15.

Je suis le plus gros vigneron
De la haute et basse Bourgogne;
Comme un gros fût mon ventre est rond,
Ma femme est la mère Gigogne,
Nous sommes à nos douze enfants
Tous gras, joufflus, tous blen portants,
Aussi nus chantons tous à l'unisson:

Bonum vinum
Lætificat cor hominum...
C'est la chanson du vigneron;

Au glou glou, glou glou du flacon, C'est la chanson du vigneron. (ter)

Je ne sais ni gree ni latin, A quoi bon nous sert la science? Je sais le goût de chaque vin, De l'Allemagne et de la France. J'aime mieux, robuste et rougeaud, Dire, en l'honneur du Clos-Vougeot, Ce bon vieux refrain

Que l'on dit latin : Bonum vinum, etc.

Je n'aime pas votre Paris; Un jour, dans cette tourmilière, J'envoyai l'alué de mes fils, Avec cent fûts Beaune première; Vos Parisiens m'out, dans Paris, Gâté mon vin, perdu mon fils; Mais j'espère, un jour,

Mais j'espère, un jour, Dire à son retour : Bonum vinum, etc.

Vers le patriarche Noé, Dont la gloire me fait envie, J'irai, certain de sa bonté, Rendre compte à Dieu de ma vie. Puis des amis buvant mon vin, Se souvenant de mon refrain, Tous en mon honneur, Chanteront en chœur: Bonum vinum Lætificat cor hominum...

C'est la chanson du vigneron; Au glou glou, glou glou du flacon, C'est la chanson du vigneron.

E. BOURGET.

La musique, de P. Hennion, se trouve bez M. Colombier, éditeur, 6, rue Vienne.

# Les Filles de Marbre.

RONDE DES FIÈCES D'OR.

Aimes-tu, Marco la belle,
Dans les salons tout en fleurs,
La joyeuse ritournelle
Qui fait bondir les danseurs?
Aimes-tu, dans la nuit sombre,
Le murmure frémissant
Des peupliers qui, dans l'ombre,
Chuchot'ent avec le vent?
- Des peupliers qui, dans t'ombre,
Chuchottent avec le vent?

- Non, non, con, non.

Marco, qu'aimes-tu donc?
 Ni le chant de la fauvette,
 Ni le murmure de l'eau?
 Ni le cri de l'alouette,
 Ni la voix de Roméo?

(Bruit de pièces d'or.)
- Non, voilà ce qu'aime Marco.

- Oui, voilà ce qu'aime Marco.

- Oh!

Aimes-tu les chants de joie,
De l'orgie, ardent signal,
Lorsque la raison se noie
Dans les coupes de cristal?
Aimes-tu les orgues saintes
Jetant leurs divins accents,
Qui ressemblent à des plaintes
Et montent avec l'encens? (bis.)
— Non, non, non, non.

- Marco, qu'aimes-tu donc?
- Ni le chant, etc.

Aimes-tu, quand tu t'égares
Dans les profondeurs des bois,
Les éclatantes fanfares
Suivant le cerf aux abois?
Aimes-tu (quand la nuit gagne),
Aux troupeaux, dans la campagne,
Disant de se dépêcher? (bis.)

- Non, non, non, non.
   Marco, qu'aimes-tu donc?
  - Marco, qu'aimes-tu donc?
     Ni le chant, etc.

Extrait de la pièce intitulée : les Filles de Marbre, comédie vaudeville en 3 actes par MM. Th. Barrière et L. Thiboust, en vente chez MM. Michel Lévy frères, 2 bis, rue Vivienne. Prix : 4 fr,

## La Chanson de Jean Raisin.

Dans une vieille écorce grise, Jean Raisin a passé l'hiver; Il est en fleur, le veilà vert : Jean Raisin ne craint plus la bise. Il est jouffu, blanc et vermeil; Le voilà vin! toute sa force, Ruisselant de sa fine écorce, S'échappe en rayons de soleil.

### REFRAIN

Au nom de la machine ronde, De l'eau coulant pour tout le monde, Place, place pour Jean Raisin, Le Jean Raisin devenu vin; Laissez donc passer Jean Raisin, Avec son vieil ami le Pain. Laissez donc passer Jean Raisin, Avec son viel ami le Pain.

Enfant chéri des hautes ctmes, Sous i'œil de Dieu, libre jadis, Il s'en allait par tous pays Bravant la gabelle et les dimes. En ce temps-là, soir et matin, Parmi les brocs et les bouteilles, Le peuple chantait les merveilles Et les vertus de Jean Raisin. Au nom de la machine ronde, etc.

Couronné de pampre et de roses, Joyeux, loyal, jamais menteur, A bon marché, ce franc parleur Éclairait tous les fronts moroses. Les rois un jour l'ont arrêté Et l'ont chargé de mille entraves, De gabelous, de rats de caves, Puis des voleurs l'ont freiaté. Au nom de la machine ronde, etc.

Inspiré par Dieu, notre père, De février le parlement, Un jour décréta sagement Qu'on lâcherait le gai compère; Ce jour-là, sur des airs nouveaux. Le peuple chanta les bouteilles, Le vin vieux, la vigne et les treilles, La République et les tonneaux. -Au nom de la machine ronde. etc.

Mais, voici bien une autre affaire: Survient un second parlement, Qui, raisonnant différemment, Vient d'empoigner le pauvre hère; On garrottera le reclus, On le liera pour qu'il ne bouge, On l'accusera d'être rouge!... Le peuple ne chantera plus. Au mom de la machine ronde, etc.

Toute la nature enchaînée,
Pleure et gémit sur tous les tons;
L'air n'a son droit dans nos maisons,
Qu'en passant par la cheminée...
On ferait mieux, j'y pense enfin,
D'arrêter les bois de teinture,
Et le poison qui dénature
L'âme et le sang de Jean Raisin.
Au nom de la machine royde, etc.

Allons, frelateurs escogriffes, Apportez les clous et le bois; Mettez Jean Raisin sur la croix,

#### CHANSONS

Le diable s'en lave les griffes. Mais, par l'amour et l'union, Comme le fils de Dieu le père, Jean Raisin reviendra, j'espère, Pour la grande communion. Au nom de la machine ronde, etc.

> GUSTAVE MATHIEU. Musique de Darcier.

## Une dixième Muse.

Pour bien distiller la vie, Enfants cueillez tour a tour; A ma guirlande fleurie Des jours de folie Et des nuits d'amour.

Quoi, votre porte m'est fermée, Accueillez-moi, joyeux garçons. J'ai plein ma jupe parfumée De vins, de fleurs et de chansons, Aux accents de ma voix aimée Vos accents répondront, je erois. Pan, pan, pan, par, ouvrez moi! (bis.) Pour bien distiller la vie, etc. Ouvrez, c'est moi la Gaudriole, La fée au regard effronté; Pour vous j'ai mis, joyeuse et folle, Sagesse et bonnet de côté. Des pampres de mon auréole, J'ai paré plus d'un front de Roi! Pan, pan, pan, pouvrez moi! (bis.) Pour bien distiller: etc.

Je naquis cynique et profane,
Priape encensa mon début,
Et la barbe d'Aristophane
Fournit des cordes à mon luth.
Nymphe, Bacchante ou Courtisane.
J'ai mis l'univers sous ma lol!
Pan, pan, pan, pan, ouvrez moi! (bts.)
Pour bien distiller, etc.

Je suis la chanteuse fantasque, Qui de la taverne au palais Portait sur son tambour de basque Le bréviaire de Rabelais. De ses grelots et de mon masque, Par lui j'ai fait un rude emploi! Pan, pan, pan, pan, ouvrez moi! (bis.) Pour bien distiller, etc.

Je suis la muse dissolue, Que chiffonnait le vieux Scarron; Chez Grécourt j'étais presque nue, Et sans chemise avec Piron.
Si je suis un peu mieux vētue,
Bēranger vous dira pourquoi!
Pan, pan, pan, ouvrez moi! (bis.)
Pour bien distiller, etc.

Dans les champs glanés de la veille, Courant de sillons en sillons; J'ai trouvé le miel de l'abeille En poursuivant des papillons. Ouvrez, j'ai comblé ma corbeille D'un bien gentil butin ma foi! Pan, pan, pan, pan, ouvrez moi! (bis. Pour bien distiller, etc.

Paroles et musique de Cn. Colmance.— La musique se vend chez Vieillot, éditeur, 32, rue Notre-Dame-de-Nazureth.

# Un Enfant terrible.

### PORTRAT.

Air: Ah! j' suis t'y pochard, Voisine, j' suis désolée D' mon coquin d' garçon; Chaqu' jour, j' lui donne un' worée, C'est un vrai démon. Tant que j' peux sur sa carcasse, J' tapp' sans fair' semblant; Derrière i' m' fait la grimace : Quel cochon d'enfant!

Mon Dieu, quel esprit fantasque! C'est un franc lutin : Il appell' sa tant' vieux masque, Son pèr' grand pantin ;

I dit que j' suis un' harpie, Et puis, l'insolent, Trait' sa sœur de toupie :

Trait' sa sœur de toupie : Quel cochon d'enfant!

Tous les matins, quand je m' lève, J'ai l' cœur sens sus d'ssous; J' l'envoie chercher contr' la Grève

Un poisson d' quat' sous; Il rest' trois-quarts d'heure en route,

Et puis, en r'montant, I' m' lich' la moitié d' ma goutte : Ouel cochon d'enfant!

Depuis trois mois j'ai l'estime D'un sapeur-pompier, Qui m' donn' quéqu' lecons d'escrime En particulier. Tiens, Via pour ach'ter un' pomme,

Dis-je en l'renvoyant; I' cont' ça l' soir à mon homme : Ouel cochon d'enfant! Vous connaissez la p'tit' fille
A la mère Chibout,
Tout chacun la trouv' gentille,
Moi, j' l'estim' comm' tout;
Il a beau r'cevoir des danses,
Quand i' la surprend,
Il lui dit des indécences:
Ouel cochon d'enfant!

L' dimanche, la P'tit'-Villette, Après la chaleur, l'allons chez mon oncl' Tinette, Qu'est maitr' vidangeur; Pour avoir un noyau d' cerise, En nous en r'tournant, l' s' roul' dans la marchondise: Quel cochon d'enfant!

Enfin dans tout's ses manières,
Je n' vois qu' des défauts:
l' suc' les rinçur's des verres,
l' rong' tous les os,
Il est tapageur, colere,
Ivrogne et feignant,
C'est ben tout l' portrait d' son père.
Quel cochon d'enfant!

Charles COLMANGE.

# Le Sire de Franc-Boisy.

### LÉGENDE DU MOYEN-AGE

Au brruit rrretentissant de ma grande (trompette,
Du bugte et du saxhorrrn, venez! petits et
(grands,
Peuple, bourgeois, manants,

Venez prêter l'oreille à mon historiette, Elle contient pour tous de hauts enscigne-(ments!

Or donc... oyez! oyez! oyez! Ce qui veut dire : écoutez! écoutez! (Il se mouche sur le dernier accord.)

Avec emphase et d'un ton héroïque.

Avant pris femme le Sir' de Franc-Bolsy. (bis)
Avec regret. (Voix cassée de vieillard.)
La prit trop jeune... bientôt s'en repenD'un air belliqueux. tit. (bis)

Partit en guerre, pour tuer le ennemis. .

D'un air piteux et boilant,

Revint de guerre après sept ans et d'mi. D'un air ébahi.

De son domaine, tout l' monde était parti. Avec anxiété.

Avec unxiele.

Que va donc faire le Sir' de Franc-Boisy? D'un air effaré.

Chercha sa femme, trois jours et quatre Avec indignation. (nuits.

Trouva Madame dans un bal de Paris.

- Le Sire de Franc-Boisy. (Voix sourde et cuivrée d'un tyran basse-taille.)
  - Cordieu! Madame, que faites-vous ici?
    La Dame de Franc-Boisy. (Voix de fausset.)
    - -J' dans' la polka avec tous mes amis.
  - Le Sire avec une fureur croissante.

Avec coanetterie.

- -Cordieu! Madame, avez-vous un mari?
- La Dame, d'un air folichon et satisfait.
  - -Je suis, Monsieur, veuve de cinq ou six. Le Sire avec exaspération.
    - Corrdieu! Madame, cett' vie là va fini

La Dame suffoquée et effrayée.

-Qui êtes vous doncque pour me parler Le Sire d'une voix foudroyante. (ainsi?

- Je suis lui-même... le Sir' de Franc-

Avec une précipitation effarée. (Boisy.

La prend, l'emmène au château d' Franc-Explosion criarde. (Boisy,

Lui tranch' la tête... d'un' ball' de son (fusil.

(Parlé pendant la vilo. nelle.) Hélas!

## MORALITE.

D'un air piteux.

De cett' histoire, la morale la voici. (Fia)
Gaîment.

A jeune semme, il saut jeune mari! (bis)

E. Bourget et Laurent de Rulé.

La musique se trouve chez M. Mbissonnier fils, éditeur, 18, rue Dauphine, à Paris.

# Le Cabaret de Ramponneau.

Air du Vaudeville du Diner de Madelon.

Nous allons à la Courtille, N'en soyez pas étonnés: Femme laisse ta mantille, Moi, mes habits galonnés. Le casaquin des bourgeoises Pour cet endroit est trop bean; Vivent les chansons grivoises

Vivent les chansons grivoises Et le vin de Ramponneau!

C'est là, regardez ces bandes De buveurs autour des pots, On jugerait des guirlandes De rouges coquelicots. Point de figures sournoises, De caffards, surtout pas d'eau. Vivent, etc.

On y voit aussi des femmes Venir avec leurs maris; Haut, tout haut, trop haut ces dames Les appell'nt leurs chéris, Car de l'hymen ces matoises Savent élargir l'anneau. Vivent, etc.

A la table ou l'on regarde Deux vieux soldats s'étaient mis, Le vin, tapant la cocarde, En a fait deux ennemis. Baisse le fer que tu croises Ou pleure sur un tombeau. Vivent, etc.

Très-simples dans leurs toilettes, Mais avec de blen beaux yeux, Voici de gentes grisettes Que suivent des amoureux. Sans diamants, sans turquoises, La jeunesse est leur joyau. Vivent, etc.

Pas de prêtre qui dédaigne De visiter led t lieu, Car on voit sur son enseigne Le fantome d'un vieux Dieu. H est la, bravant les noises, A cheval sur un tonneau. Vivent, etc.

Partons... vêtus en livrée; De grands seigneurs vont venir, Et bientôt l'âme enivrée, Ils oublieront l'avenir. Grand, ce vilain que tu toises Sape en riant ton tréteau. Vivent les chansous grivoises Et le vin de Ramponneau;

CH. GILLES.

bis.

# La Jeune Fille aux yeux noirs.

Jeune fille aux yeux noirs, tu règnes sur mon (âme; Tiens, voilà des croix d'or, des anneaux, (des colliers; Des chevaliers ainsi m'ont exprimé leur (flammer, Eh! bien, j'ai méprisé l'offre des chevaliers.

La fortune,
Importune,
Me paraît
Sans attraît;
Sur la terre,
Il n'est guère
De beau jour
Sans l'amour!

Puis des prélats m'ont dit, sur des bords (plus tranquilles Si tu veux, jeune fille, habiter nos palais, Nous t'offrons des villas, des prés, des champs fertiles; Et moi, j'ai répondu : Tous ces biens gar-(dez-les

La fortune, etc.

A son tour, un proscrit m'a parlé de ten-(dresse; L'infortuné fuyait nos rivages ingrats... Toi seule, disait-il, peux charmer ma tris-(tesse... Et j'ai dit au proscrit: Moi, je suivrai tes (pas!

La fortune, etc.

# Le Postillon de Lonjumeau.

Mes amis, écoutez l'histoire
D'un jeune et galant postillon;
C'est véridique, on peut m'en croire,
Et counu de tout le canton.
Quand il passait dans un village,
Tout le beau sexe était ravi,
Et le cœur de la plus sauvage
Galopait en croupe avec lui.

Oh! oh! oh! oh! Ou'il était beau.

Le postillon de Lonjumeau.

Oh! oh! oh! oh! Qu'il était beau,

Qu'il était beau, (bis.)

Le postillon de Lonjumeau. (bis.)(est beau,
Ah! qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il
Le postillon de Lonjumeau.

Mainte dame de haut parage, En l'absence de son mari, Exprès se mettait en voyage, Pour être conduite par lui. Aux procédés toujours fidèle, On savait qu'adroit postillon, S'il versait parfois une belle, Ce n'était que sur le gazon.

Oh! oh! oh! oh! Qu'il était beau, Le postillon, etc.

Mais pour conduire un équipage, Voila qu'un soir Il est parti! Depuis ce temps, dans le village, On n'entend plus parler de lui. Mais ne déplirez pas sa perte, Car de l'hymen suivant la loi, La reine d'une île déserte, De ses sujets l'a nommé roi. Oh! oh! oh! oh!
Qu'il était beau,
Le postillon de Lonjumeau!
Oh! oh! oh! oh! oh!
Ou'il était beau, (bis.)

Le postillon de Lonjumeau! (bis.) (est beau, Ah! qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il Le postillon de Lonjumeau.

Extrait de la pièce intitulée Le Postillon de Lonjumeau, opéra-comique en 3 actes, de MM. de Leuven et Brinswick, musique d'Adam, en vente chez M. Marchant, éditeur, boulevard Saint-Martin, 12. Prix: 60 centimes.

### Paris la nuit.

Les cafés se garnissent, De gourmets, de fumeurs, Les théâtres s'emplissent De joyeux spectateurs; Les passages fourmillent De badauds, d'amateurs, Et les filoux frétillent Derrière les flâneurs

Oui, voilà mes amis, voilà Paris la nuit, Oni, du plaisir et du bruit, Voilà Paris la nuit. Oh! ch! oh! eh! Voilà Paris la nuit! Oui, du plaisir et du bruit, Voilà Paris la nuit.

(bis.)

Les maris sont de garde...
Les amants au logls;
Mais, chut! ça ne regarde
Que les gens établis.
On se bat, on se grise,
Ivrognes et viveurs,
Et la patrouille grise
Ramasse les buveurs.
Oui, voilà mes amis, etc.

Bientôt donnant l'exemple, Les rich's rentrent chez ^ : Jusqu'au boul'vard du \_ \_ \_ jle, Tout r'devient silencieux. On n' voit plus qu' la silhouette, Derrière les rideaux bleus, D'une noce, en goguette, Qui danse chez Deffieux...

Oui, voilà mes amis, etc.

Mris j'entends, à la ville, Sonner l'heure... ah! mâtin, Pour l'ouvrier agile, C'est déjà le matin. Le marteau, la tenaille, Commencent à marcher, On se lève, on travaille...

Vite, allons nous coucher!
Oui, voilà mesamis, voilà Paris la nuit,
Oui, du plaisir et du bruit,
Voilà Paris la nuit!
Oh! eh! oh! eh!
Voilà Paris la nuit!
Oui, du plaisir et du bruit,
Voilà Paris la nuit!

Voilà Paris la nuit!
Voilà Paris la nuit.

Extrait de la pièce intitulée Paris la nuit, drame en 5 actes, par MM. Dupeur et Cormon, en vente chez M. Tresse, éditeur, galerie de Chartres, 2 et 3, Palais-Royal. Prix: 50 cent.

La musique, de M. Amédée Artus, se trouve à Paris, chez M. Prilipp, éditeur, 449, boulevart des Italiens.

### Les Bohémiens de Paris.

Fouler le bitume
Des boulevards, charmant séjour,
Avoir pour coutume
De n'exister qu'au jour le jour;
Mais lorsqu'ou voyage,
Sur son dos, comm' le limaçon,

Porter son bagage, Son mobilier et sa maison. Vivre d'industrie, Avoir sa gaîté pour tout bien, Et voilà la vie

bis.

Du vrai bohémien parisien.
Et voilà la vie,
Oui, voilà la vie
Du vrai bohémien parisien.
Voilà la vie
Du vrai bohémien parisien.

(bis.)

Oiseau de passage,

Il fréquente tous les quartiers; Sans apprentissage, Il fait plus de vingt p'tits métiers,

Mais I' pain qu'il soutire
Aux bons jobards, aux gens bien mis,
Le soir, sans rien dire,

Il partage avec les amis.

Vivre d'industrie, etc.

Auprès de nos belles Comme un volcan, il est cité : Pourtant avec elles, Il a très-peu de fixité. Qu'un' brune en ce monde Lui fass' des traits ou des noirceurs,

Il en prend un' blonde,

Afin de varier les couleurs. Vivre d'industrie, etc.

Extrait de la pièce intitulée Les Bohémiens, drame en cinq actes, par A. Denner et Grancer, musique de M. Amédée Artus, en vente chez M. Marchant, éditeur, 12, boulevart Saint-Martin, et chez M. Meissonnier fils, éditeur, 18, rue Dauphine. Prix: 50 centimes.

# La Traite des Noirs.

Que notre destin s'accomplisse!
Respect à notre pavillon;
Mais à ce brick, il faut un nom,
Nous l'appellerons: La Justice!
Dieu des marins, toi, notre espoir,
De là-haut entends ma prière:
Viens t'asscoir à bord du corsaire,
Protége son pavillon noir!

CHOEUR.

Viens t'asseoir à bord du corsaire, Protége son pavillon noir!

Le négrier, dans sa démence, A dit : ces hommes sont mon bien ; Leur travail, leur sang m'appartient, On me les achète d'avance. Mais dans un jour de désespoir, Nous répondons au téméraire; Malheur à toi, crains le corsaire, Respect à son pavillon noir!

#### \* CHOEUR.

Malheur à toi, crains le corsaire, Respect à son pavillon noir!

Vous avez brisé vos entraves, Et pour vos droits, vous combattrez; Votre-serment, vous le tiendrez: Périr platôt que d'être esclaves! Si le cie!, notre espoir, Pans le combat nous est contraire, Mourons tous à bord du corsaire, Pressés sous le pavillon noir!

### CHOEUR

Mourons tous à bord du corsaire. Pressés sous le pavillon noir! Mais bien loin ces tristes présages! Non, frères, nous triompherons, Et puis, un jour, nous reviendrons. Mais en vainqueurs sur ces parages. Tremblants, alors, de vous revoir, Vos maîtres diront, je l'espère: Il est vainqueur! gloire au cersaire! Homneur à son pavillon noir!

#### CHOEUR.

Il est vainqueur! gloire au corsaire! Honneur à son pavillon noir!

Extrait de la pièce intitulée La Traite des Noirs, drame en 5 actes, de MM. Ch. DESNOYERS et Alboize, en vente, à Paris, à la librairie théâtrale, 12, boulevard Saint-Martin. Prix: 50 cent.

La musique, est de M. Henry Potier.

### Enfants n'y touchez pas.

Du nid charmant caché sous la feuillée, Crueis petits lutins à la mine éveillée, Du nid charmant caché sous la feuillée, Hélas! pourquoi faire ainsi le tourment

Ce nid, ce doux mystère,
Que vous guettez d'en bas,
C'est l'espoir du printemps,
C'est l'amour d'une mère!.
Enfants, n'y touchez pas: (bis.)

Qui chantera Dieu, la brise et les roses, Méchants, si vous tuez ces jeunes voix écloses, Les chanters Dieu, la brise et les roses? Autour de vous tout s'en attristers.

Ce nid, etc.

Dieu seul a droit sur tout ce qui respire: Ne pouvant rien créer, il ne faut rien dé-(truire;

Dieu seul a droit sur tout ce qui respire, Beaux maraudeurs, prenez garde, il vous (voit.

Ce nid, etc.

Laissons, laissons les bouquets à leur tige, A l'air qu'il réjouit l'insecte qui voltige, Laissons, laissons les bouquets à leur (tige,

Aux bois leur ombre et les nids aux buis-(sons.

Ce nid, ce doux mystère, Que vous guettez d'en bas, C'est l'espoir du printemps, C'est l'amour d'une mère!... Enfants, n'y touchez pas. (b18.\*)

Paroles de M. Hippolyte Guerin, musique de M. L. Clapisson. La musique se trouve à Paris, chez Madame Cendrier, éditeur, 7, cue du Faubourg-Poissonniere.

(flamme

#### La Folle.

#### ROMANCE.

Tra la la la, tra la la la, quel est done cet (air? (bis.)
Ah! oui, je me souviens, l'orchestre harmo(nieux
Préludait vivement par ses accords joyeux;
Il s'avauça vers moi : sa voix timide et ten(dre
Murmura quelques mots que je ne pus en-

Je voulais refuser et je ne pus parler; Et lui saisit ma main, je le sentis trambler. Moi je tremblais aussi; son long regard de

En des pensers d'amour avait jeté mon âme, Et pendant tout le bal je ne pensais qu'à (lui. (bis.)

Tra la la la, tra la la la, d'où me viennent ces sons. (bis.)
Ah!oui, je me souviens, quinze jours écou(lés!

Le soir au bal brillant par la valse entraînés, O comble de bonheur! félicité suprême! Sa bouche à mon oreille a prononcé: je (l'aime! Et faible que j'étais je ne pus résister. » Puis sur mon front brûtant je sentis un bai-(ser. Oh! seulement alors je connus l'existence, L'amour et son bonheur, sa force et sa

L'amour et son bonheur, sa force et sa (puissance Et je ne vivais plus, car j'étais-tout en (lui. (bis.)

Tra la la la, tra la la la, que ces sons me font mal. (bis.) Ah! oui, je me souviens, je fus heureuse

An : out, je me souviens, je tus neureuse un mois, E: depuis ce moment je soupire toujours-Cette valse, écoutez : c'est pendant sa durée Qu'il était à ses pieds, que sa bouche in-(fidele

Lui jurzit qu'il i'aimait, et ne l'aima ja-(mais

Je sentis à ces mots ma tête se briser; Un horrible tourment tortura tout mon être, Que j'aime les plaisirs, la parure et la danse! Que je souffre, 6 mon Dicu! rien qu'en (pensant à lui. /bis.)

Arthur, Arthur, Arthur!

## La croix d'or.

Je la donne pour gage,
Pour gage de ma foi,
A l'amant dont l' courage
Sera digne de moi.
Mais je veux une épreuve...
Cett' croix est à celui
Qui me donnera la preuve
Qu'il m'aime plus que lui.
C'est une loterie
Qui doit combler mes vœux;
Ma main, mon cœur, ma vie
Sont au plus amoureux...

Allons, allons, il faut tenter le sort: Allons, allons, qui veut de ma croix d'or?

Pour être militaire
Guillaume doit partir;
Qu'un d' vous remplac' mon frère,
A lui ce souvenir!
Puis qu'il vienn' me le rendre,
Avant deux ans d'ici,
Je promets de l'attendre
Pour être mon mari.
C'est une loterie, etc.

Cette croix m'est bien chère:
Par son charme si doux,
Elle a sauvé mon frèrc
Et me donne un époux;
Et cependant j'ignore
Si, contre tout danger,
Son influence encore
Pourra me protéger.
Par un' faveur nouvelle
Près de vous en c' moment,
Ah! me servira-t-elle

Ce soir de talisman! Allons, allons, décidez de mon sort; Allons, allons, qui veut de ma croix d'or?

La musique se tronve chez M. Meissonnier, 18, rue Dauphine.

### POSTFACE.

Voici notre livre; nous ne le prétendons pas exempt de critique; mais un bon choix, jorsqu'on fait un recueil, n'est pas une chose aussi facile qu'on pourrait se l'imaginer.

Trop de sévérité serait peut-être un tort, surtout dans ce genre, où l'on recherche plotôt l'originalité, la gaieté, que la poésie

exacte et le purisme de l'expression.

Parmi les Chansons nationales et populaires, il y en a qui sont devenues des tradicions, dont la reputation est faite, et qui doivent être reproduites, en dépit de la cri-

tical minutieuse.

Un recueil de Chansons s'adresse à toutes les classes : chacun y choisit ce qui lui plait, de qui ne convient pas aux uns, peut être de gott des autres. Nous disions dans nos previères éditions qu'il pourrait en être de ce restreil comme du panier de cerises, où l'ou commence par prendre les plus belles et les meilleures, et où l'on finit quel-quefois par ne rien laisser. Nos prévisions ont été réalisées, mais nous laissons toute prétention de côte.

L'important, c'est que notre Chansonnier

anuse et occupe quelques loisirs.

Quand on chante, si l'on n'est pas heu reux, on croit l'être, et c'est beaucoup.

Certes, les matériaux ne manquaient pas pour la composition de ce recueil; l'auteur n'avait que l'embarras du choix; mais cet embarras était grand. Il fallait d'abord faire abnégation de toute opinion, politique, littéraire, philosophique, ce qui suppose uce grande liberté d'esprit, et une imp:et.alité presque impossible.

Ce n'est pas tant le mérite des picca quidevait servir de guide, mais leur degré de popularité, l'importance des événements auxquels elles se rattachent, et l'infuence qu'elles ent pu avoir sur les passions, les goûts, les mœurs du peuple; l'autern, ici, n'avait pas à juger, mais à respecter les jugements portés par un juge souverain, qui a tonjours raison, même quand il se trompe; attendu que lorsque tout le monde a tort, tout le monde a raison.

Cela explique comment il se trouve dans ce recueil tant de choses étonnées de se trouver ensemble. Et puis la vegue est une capriciense fille, qui se jette dans les bras du premier venu, et qui ne soufire pas qu'on lui demande pourquoi.

Il ne faut pas oublier, en outre, qu'un recueil de ce genre s'adresse aussi bien à la mansarde et à l'atelier, qu'an comptoir et au salon; car, en France, on a tout chanté, et l'on chante partout.

Sans doute, s'il est parmi ces chants de gais refrains qui rassérènent la pensée, d'admirables strophes qui excitent l'enthousiasme et plaisent à l'orgueil national, il en est aussi qui pourront rappeler de terribles événements et ravi er de profondes et justes douleurs; mais la vie est ainsi faite: partout le bien s'y trouve à côté du mal.



#### CHANSONS.

### PLACEMENT DES PORTRAITS.

| Du Mersan en frontispice |   |
|--------------------------|---|
| Collé                    | j |
| De Lattaguant 216        | ì |
| Dufresny                 | į |
| E. Debreau               | į |
| Panard                   | j |
| Bérauger                 | ĺ |
| Ad. Gouffé               |   |
| Rouget de l'Isle         | į |
| A. Chenier               |   |
| Casimir Delavigne 36     | i |
| Piron                    | 3 |
| Vasé 492                 | ŝ |
| Favart                   | ò |
| Désaugiers 52            |   |
| Provier 52               | á |



# TABLE DES MATIÈRES.

| Affiches (les)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Al.! que de chagrins dans la vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 |
| Ah! que l'amour est agréable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ò |
| Ah! vous diral-je, maman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ũ |
| Aimons-nous, et quand nous pouvo-s. 561 A la fleur du bel âge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 |
| A la fleur du bel âge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| A la fleur du bel âge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 |
| Alors, dans la Provence 43  Amis, la matinée est belle 40  Amour au village (!') 66  Amour (!'), l'estime et l'amitie sont les  compagnons de voyage 45  Amour (!') la nuit et le jour 24  Amour (!') la nuit et le jour 24  Amour d'été (les) 55  Amusez-vous, oui, je vous le conscille . 43  Amusez-vous, trémoussez-vous, belles . 52  A peine au sortir de l'enfance 466 | ٤ |
| Amour au village (1')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 |
| Amour au village (1')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| Amour (P), l'estime et l'amitie sont les compagnons de voyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 |
| Amour (P) la nuit et le jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Amour (P) la nuit et le jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| Amours d'été (les)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 |
| Amusez-vous, oui, je vous le conseille. 43:<br>Amusez-vous, trémoussez-vous, belles. 52:<br>A peine au sortir de l'enfance 46:                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
| Amusez-vous, trémoussez-vous, belles. 52<br>A peine au sortir de l'enfance 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 |
| A peine au sortir de l'enfance 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 |
| Attelons au char de la vie, etc 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 |
| Au clair de la lune 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ |
| Aussitôt que la lumière 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - |
| Autant en emporte le vent 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Aux montagnes de la Savoie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

| 624 TABLE DES MATIÈRES.                 |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Aveugle (l') et son chien               | 114 |
| Batelier, dit Lisette                   |     |
| Bayard est mort                         | 74  |
| Reau (le) fourniment du grenadier       | 260 |
| Boenfs (les)                            | 571 |
| Bonne (ta) aventure                     | 547 |
| Bon voyage, cher Dumollet               | 530 |
| Bossus (les)                            | 58  |
| Boulangère (la)                         | 232 |
| Bourbonnaise (la belle)                 | 206 |
| Bouton de rose                          | 96  |
| Brazier (Notice sur)                    | 534 |
| Burez, chantez, mes joyeux enfants      | 3:6 |
| Cadet Rousselle                         | 53  |
| Ça ira                                  | 379 |
| Calpigi                                 | 415 |
| Caressons-nous, caressons-nous, Lisette |     |
| Carmagnole (la)                         |     |
| Cendrillon                              | 448 |
| C'est bien le plus joli corsage         | 450 |
| C'est dans la ville de Bordeaux         | 274 |
| C'est l'amour, l'amour, l'amour         | 548 |
| C'est l'eau qui nous fait boire du viu  | 332 |
| C'est le roi des platsirs               | 292 |
| C'est ma Lison, ma Lisette              | 249 |
| Chacun a sa philosophie                 |     |
| Chacun de nous a sa folie               |     |
| Chant du départ                         | 359 |
| Chantons l'amour et le plaisir          |     |
| Charmante Cabrielle                     | 100 |

| TABLE DES MATIÈRES.                     | 625         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Chaumière (la)                          | 64          |
| Cinq sous, cinq sous pour monter notre  |             |
| ménage                                  | 556         |
| Colinette au bois s'en alla             | 476         |
| Combien j'ai douce souvenance           | 105         |
| Comme faisaient nos pères               | 492         |
| Compère Guilleri                        | 578         |
| Comte Orry (le)                         | 165         |
| Connaissez ma philosophie?              | 410         |
| Crois-moi, plante de la vigne           | 330         |
| Dagobert (le roi)                       | 43          |
| Dame (la) blanche vous regarde          | 479         |
| Dans les gardes françaises              | 228         |
| Dans un grenier, qu'on est bien à vingt |             |
| ans                                     | 399         |
| Dans un vieux château de l'Andalousie   | 75          |
| Désaugiers (Notice sur)                 | 524         |
| De tous les glous glous                 | 345         |
| Donnez-moi l'hospitalité                | 108         |
| Dormez, chères amours                   | 107         |
| Drinn, drinn, drinn                     | 559         |
| Du courage, à l'ouvrage                 | 488         |
| Elle aime à rire, elle aime à boire     | 317         |
| En attendant qu'un autre se présente    | 542         |
| En avant, Fanfan la Tulipe              | <b>2</b> 66 |
| Encore aujourd'hui la folie             | 253         |
| En deux moitiés, dit-on, le sort        | 553         |
| Enfant chéri des dames                  | 498         |
| Entendez-vous le tambourin              | 218         |
| Ermite (l') de Sainte-Avelle            | 131         |
| . 0                                     |             |

| 626 TABLE DES MATIÈRES.  Et le cœur bat sans qu'on y pense. 463 Et l'on revient toujours à ses premiers amours 446 Et puis on rit d'avoir pleuré . 497 Fille du savetier (la). 251 Femme sensible . 481 Femmes, voulez-vous éprouver . 431 Fête (la) des bonnes gens . 403 Flic (la) du jour . 468 Fleuve (le) de la vie. 282 Fleuve du Tage |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Et l'on revient toujours à ses premiers amours                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| amours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Et puis on rit d'avoir pleuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fille du savetier (la). 251 Femme sensible 481 Femmes, voulez-vous éprouver 431 Fête (la) des bonnes gens 403 Fin (la) du jour 468 Fleuve (le) de la vie 282 Fleuve du Tage 57 Fond (le) de la besace 194 Fvuidès (complainte). 158                                                                                                          |
| Femme sensible       481         Femmes, voulez-vous éprouver       431         Fète (la) des bonnes gens       403         Fin (la) du jour       468         Fleuve (le) de la vie       282         Fleuve du Tage       500         Fond (le) de la besace       194         Fudldès (complainte)       158                              |
| Femmes, voulez-vous éprouver       431         Fête (la) des bonnes gens       403         Fin (la) du jour       468         Fleuve (le) de la vie       282         Fleuve du Tage       194         Fond (le) de la besace       194         Fusidès (complainte)       158                                                               |
| Fête (la) des bonnes gens.     403       Fin (la) du jour.     468       Fleuve (le) de la vie.     282       Fleuve du Tage.     194       Fond (le) de la besace.     194       Fusidès (complainte).     158                                                                                                                              |
| Fin (la) du jour       468         Fleuve (le) de la vie       282         Fleuve du Tage       94         Fond (le) de la besace       194         Fualdès (complainte)       158                                                                                                                                                           |
| Fleuve (le) de la vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fleuve du Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fond (le) de la besace 194 Fualdès (complainte) 158                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fualdès (complainte) 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fualdès (complainte) 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fuit-on l'amour quand on est si jolie? 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gaiment je m'accommode de tout 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garde à vous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gasconne (la) 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geneviève de Brabant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gentille Annette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gueux (les), les gueux sont des gens                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Giroflée, au printemps 111 Grandes vérités (les) 188                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Guernadier que tu m'affliges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Guerre aux tyrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Henriette et Damon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Histoire de la chanson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il était un' bergère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il faut avoir de tout pour deux 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il faut des époux assortis 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| TABLE DES MATIÈRES.                        | 627 |
|--------------------------------------------|-----|
| Il faut quitter ce que j'adore             | 461 |
| Il faut souffrir pour le plaisir           | 283 |
| Il est encore des femmes qui savent        |     |
| garder un secret                           | 440 |
| Il est minuit, bonsoir                     | 348 |
| Il est minuit, leger zéphyr                | 125 |
| Il est plus dangereux de glisser sur le    | ,   |
| gazon, etc                                 |     |
| Il est trop tard                           | 128 |
| Il n'est point de bonheur, de plaisir sans | 1   |
| l'amour                                    | 449 |
| Il pleut, il pleut, bergère                | 97  |
| Introduction                               | 21  |
| J'ai du bon tabac dans ma tabatière        | 62  |
| J'ai longtemps parcouru le monde           | 446 |
| Je l'ai planté, je l'ai vu naître          | 95  |
| Je loge au quatrième étage                 | 279 |
| Je n'aime pas le tabac beaucoup            | 469 |
| Je ne t'aime plus                          | 91  |
| Je suis t'un pauvre conscrit               | 258 |
| Jeunes amants, cueillez des fleurs         | 484 |
| Jeune fille, jeune garçon                  | 483 |
| Je vois tonjours la même chose             | 493 |
| Juif errant (le)                           | 133 |
| Loin de son amie vivre sans plaisir        | 408 |
| Malborough                                 | 25  |
| Malgré la bataille                         | 264 |
| Ma mie, ma douce amie                      | 216 |
| Marmotte (la)                              | 242 |
| Marseillaise (la)                          | 355 |

Paille (la).....

Palisse (M. de la).....

237

186

32

93

| TABLE DES MATIÈRES.                       | 629 |
|-------------------------------------------|-----|
| Parisienne (la)                           | 366 |
| Parmi les filles du canton                | 443 |
| Partant pour la Syrie                     | 77  |
| Pauvre Jacques                            | 126 |
| Pauvres moutons! toujours on vous         |     |
| tondra                                    | 310 |
| Pipe de tabac (la)                        | 478 |
| Plaisirs d'amour ne durent qu'un mo-      |     |
| ment                                      | 100 |
| Plus on est de fous plus on rit           |     |
| Point du jour (le)                        | 467 |
| Postface                                  | 559 |
| Pot de bière, pipe et maîtresse           |     |
| Pour aller venger la patrie               | 110 |
| Pour la gloire et pour mon amie           | 84  |
| Préface                                   | - 1 |
| Premier pas (le)                          | 523 |
| Proverbe latin (le)                       | 193 |
| Quand de la nuit l'épais nuage            | 117 |
| Quand j'ai combattu pour la gloire        | 8.5 |
| Quand on fut toujours vertueux            | 495 |
| Que j'aime à voir les hirondelles         | 94  |
| Que ne suis-je la fougère                 | 89  |
| Qu'est-ce donc que le bonheur même?.      | 490 |
| Rachel, quand du Seigneur                 | 410 |
| Ran tan plan, ran pataplan                | 270 |
| Reconnaissance (la)                       | 517 |
| Regalez-vous, mesdames, voilà le plaisir. |     |
| Relan tamplan, tambour battant            | 518 |
| Romnaillaur (le)                          |     |

| 630    | TABLE DES MATIÈRES.                    |             |
|--------|----------------------------------------|-------------|
| Remp   | HIS LOH VELLE VIGE                     | 50          |
| Rende  | ez-moi ma patrie 4                     | 53          |
| Rende  | ez-moi mon léger bateau 2              | 209         |
| Reton  | ir de Nigaudin 2                       | 02          |
| Reton  | ır du conscrit (le) 5                  | 39          |
| Rien.  | tendre Amour, ne résiste à tes         |             |
| orn    | mes 4                                  | 159         |
| Rose.  | l'intention de la présente             | 272         |
| Sides  | s tristes cyprès                       | 112         |
| Si l'o | n peut aimer davantage                 | 181         |
| Solda  | ats français, chantons Rolland         | 70          |
| Solds  | at laboureur (le)                      | 541         |
| Sous   | vot' bon plaisir, monseigneur          | 433         |
| Taise  | ez-vous                                | 69          |
| Taml   | bourin du vallon (le)                  | 124         |
| Tant   | qu'il reste une goutte encore          | 3 <b>40</b> |
| Tent   | ation de saint Antoine (la)            | 168         |
| Te so  | Ouviens-tu, dicare an capitalist       | 261         |
| Tic-t  |                                        | 456         |
| Tont   | on tontaine tonton                     | 222         |
| Tout   |                                        | 309         |
| Un b   | pienfait n'est jamais perdu (l'etais   |             |
| 88     | ns asile)                              | 551         |
| Un b   | oienfait n'est jamais perdu (Petit Sa- | ١.          |
| ¥0     |                                        | 496         |
| Une    |                                        | 471         |
| Une    |                                        | 531         |
| Une    |                                        | 454         |
|        | gentil troubadour                      | 82          |
| Uni    | moment de gêne                         | 457         |

| TABLE DES MATIÈRES.                     | i31  |
|-----------------------------------------|------|
| Un petit blanc que j'aime               | 210  |
| Varsovienne (la)                        |      |
| Va-t'en voir s'ils viennent, Jean       |      |
| Vaudeville (Histoire du)                |      |
| Vaut bien mieux moins d'argent          | 319  |
| Veillée (la)                            | 472  |
| Veillons au salut de l'empire           | 373  |
| Vendanges (les)                         | 23'  |
| Venez, o mes compagnes!                 | 121  |
| Verse, verse encore au courage, à la    |      |
| beauté                                  | 356  |
| Versez, amis, versez à tasse pleine     | 342  |
| Versez-done, mes amis, versez           | 352  |
| Vestale (la)                            | 114  |
| Vie (la) est un voyage<br>Viens, Aurore | 40.7 |
| Viens, Aurore                           | 103  |
| Vive Henri IV                           | 514  |
|                                         | 323  |
| Vivent les fillettes                    |      |
| Vivre loin de ses amours                | 90   |
| Voilà ce que c'est que la vie           | 287  |
| Votez le verre à la main                | 23 i |
| Voyage de l'Amour et du Temps           | 113  |
|                                         | 337  |
| Y a pus d'plaisir que d'petne           | 557  |
| TABLE DES AUGMENTATIONS.                |      |
| Le Réveil-Matin                         | 581  |
|                                         | 585  |

7... 1 G-ga

| 632      | TABLE DES MATIÈRES.    |                  |
|----------|------------------------|------------------|
| Le Vign  | eron                   | 587              |
| Les Fill | es de marbre           | 589              |
| La chan  | son de Jean Raisin     | 591              |
| Une dix  | ième muse              | <u>594</u>       |
| Un Enfa  | ant terrible           | 596              |
| Le sire  | de Franc-Boisy         | 599              |
| Le Caba  | ret de Ramponneau      | $\therefore$ 602 |
| La jeun  | e Fille aux yenx noirs | 604              |
| Le Post  | illon de Lonjumeau     | 605              |

Paris la nuit...... Les Bohémiens de Paris.....

La Traite des Noirs.....

Enfants n'y touchez pas.....

La Croix d'or....

607

609

611

613

617

FIN DE LA TABLE

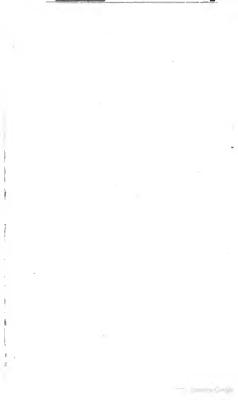

